## па. Вяземский





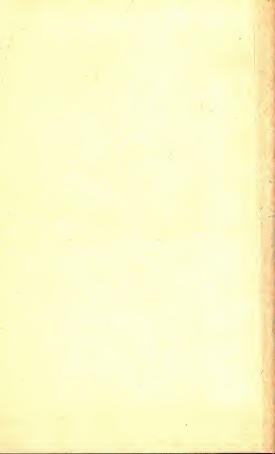





# П.А. ВЯЗЕМСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Пермское книжное издательство 1989

ISBN 5-7625-0147-7

© Оформление, Пермское книжное издательство, 1989

Петр Андреевич Вяземский (1792—
1878) — известный русский поэт, потомок князей Вяземских, чей род восходит к Владимиру Мономаху. Учился в благородном пансионе в Петербурге. С 1807 года служил в Межевой канцелярии и по роду службы был направлен в губернии Пермскую, Казанскую, Нижегородскую и Владимирскую «для исполнения высочайщих повелений», после чего пожалован в звание камер-юнкера.

Первые стихи опубликовал в 1808 году. Когда армия Наполеона начала наступление на Москву, Вяземский вступил в военное ополчение, участвовал в Бородинском сражении.

Затем — служба, неизбежное столкновение вольномыслящего поэта с цензурой и властями, отставка... Затем — долгая жизнь, стихи, журнальная работа, снова служба чиновника. И гибель декабристов. И смерть шестерых детей. И потеря всех друзей — старших и младших: Жуковского, Карамзина, Пушкина, Баратынского, Давыдова, Языкова, А. Тургенева...

Век поэта был долог. Талант и ум щедро отпустила ему природа. Но, как сам он написал на склоне лет, «победы не стяжал и не восполнил меры, которая ему назначена была».

В годы реакции Вяземский замолчал как поэт оппозиции. И только в дневинке отражались истинные мысли «декабриста без декабря». Он опять служил и достит даже высоких чинов — но это не радовало. Он пытался искать утешения в религии — и не нашел. И только воспоминания о высокой дружбе с лучшими людьми воколения да «вечерние отни» поэзии освещали исследние, тягостные годы жизня одного из самых оригинальных людей России XIX века.

Это и осталось в памяти потомков; высокая дружба и поэзия.

#### послание к (ЖУКОВСКОМУ) в деревню

Итак, мой милый друг, оставя скучный свет

И в поле уклонясь от шума и сует, В деревне ты живешь, спокойный друг

природы, Среди кудрявых рощ, под сению свободы! И жизнь твоя течет, как светлый ручеек, Бегущий по лугам, как легкий ветерок, Играющий в полях с душистыми цветами Или в тени древес пастушки с волосами. Беспечность твой удел!

Стократ она милей И пышности владык и блеску богачей! Не тот, по мне, счастлив, кто многим обладает,

Воспитан в роскоши, в звездах златых

сияет (Ни элато, ни чины ко счастью не ведут);

Но тот, чъи ясны дни в невинности текут, Кто сердцем не смущен, кто, славы не желая,

Но искренно, в душе, свой рок благословляя,

Доволен тем, что есть, и лучшего не ждет —

И небо на него луч благости лиет! Гром брани до него в пустыне

не доходит;

Ни алчность почестей, ни зависть

его, сидящего при светлом ручейке под сению древес с Горацием в руке Или в объятиях своей супруги нежной. О друг мой! Так и ты, оставя

град мятежный, В уединении, в безмольной тишине Вкушаещь всякий день лишь

радости одне!

гуляешь. То лирою своей Климену восхищаешь,

То быстро на коне несешься по полям, Как шумный ветр пустынь; то ходишь по утрам

С собакой и ружьем — и с птицами воюещь;

то, сидя на холме, прелестный вид рисуеты!

А вечером, когда зефиров резвых рой На листьях алых роз, осыпанных росой, Утихнет и заснет, как пахарь возвратится С полей, чтобы в семье покоем

насладиться, Как вечера туман обымет мрачный лес, Когда усеется звездами свод небес, Тогда ты, вышедши из хижины

смиренной, Покрытой мягким мхом, древами

осененной, С своею милою приближишься к реке И станешь рассекать с ней волны

и будет вам луна сопутницей приятной! Взор бросив на тебя, взор только сердцу внятный.

Промольят милая, вздохнув:
«Друг нежный мой!
Какое счастье быть любимою тобой!
Но, ах! всегда ль судьбы к нам будут
так преклонны?

Быть может, разлучат с тобой нас люди злобны

Иль смерть... печальна мыслы!» —
«На что себя смущать, —
Ты скажешь ей, — на что покой свой
нарушать?

Любезны мы богам, чего же нам

мы чистою душой привыкли им молиться? Когда от нас в слезах убогий уходил? Когда гонимый в нас друзей не находил? Утешься, милая! Мы добры — и, конечно, Нас боги наградят здесь жизнью

Потом, обнявшися, в безмольни, домой Пойдете медленно вкушать ночной покой. Вы не услышите ни птичек щебетанья, Ни звука от рогов, ни эха грохотанья, — Сны благотворные с лазоревых небес Слетят на ложе к вам с толпой

приятных грез, А утренний зефир, прохладу разливая, Разбудит вас опять... Живи в полях,

вкушая Прямые радости чувствительных сердец! Когда же нимф собор оставит мрачный лес,

Когда туманами одетая Аврора
В лесу поющих нтиц не будет слышать

И вместо ярких роз лишь иней по утрам С осенней будет мглой на землю сыпать к нам. — Тогда, мой милый друг, в столицу возвратися, Таков, как был всегда, к друзьям

своим явися!
Поверь! И в городе возможно с счастьем
жить:
Оно везде — умей его лишь находить!

1808

Кто скажет, что к Перми судьба была

сурова? Кто скажет, что забыт природой этот край? Страна. где ты живешь, прекрасная

Певцова, Есть царство красоты и упоений рай!

Что мне роскошный юг, и мирт его,

и розы, И нега, и лазурь дней южных и ночей? Мне нравятся снега, и вьюги, и морозы: Они сопутники красавицы моей.

Она господствует над сердцем

и природой.
Из глаз ее на все текут струн огня.
Здесь я любовь познал, здесь, жертвуя свободой,
Томясь, целую цепь, сковавшую меня.

#### ОБЪЯВЛЕНИЕ

Разыгрывать на днях новейшу драму станут. Сумбур, творец ее, ручается собой, Что слезы зрители польют река рекой,

Что слезы зрители польют река рекой Что волосы у них от страха дыбом

Акт первый: трубный глас, гром пушек, барабаны,

Кровавая война, сраженье, вопли, раны... Вдали кладбище, гошпиталь... Второй акт: дождь, гроза, растрепанна Педаль

По сцене бегает и водит за собою Свояка Голода с сестрицею Чумою; И с ревом рыскают медведи, львы

в лесах.

Акт третий: ужас! страх! Землетрясение и преставленье света... Смерть одинокая, во вдовий креп одета, Хоронит человечий род! Финал: балет чертей и фурий хоровод.

1810

#### БЫЛЬ В ПРЕИСПОДНЕЙ

«Кто там стучится в дверь? — Воскликнул Сатана. — Мне недосуг теперь!» — «Се я, певец ночей, шахматно-пегий гений, Бибрис! Меня занес в вам в полночь ветр осенний. Погреться дайте мне, слезит дождь в уши мне!»

«Что врешь ты за сумбур? Кто ты?
 Тебя не знают!»
 «Ага! Здесь, видно, так, как и на той стране, —
Покойник говорит, — меня не понимают!»

# СРАВНЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА С МОСКВОЙ У вас Нева.

У нас Москва. У вас Княжнин, У нас Ильин. У вас Хвостов, У нас Шатров. У вас плутам, У вас глупцам, Бельным .... Дурным стихам И счету нет. Боюсь, и здесь Не лучше смесь: Здесь вор в звезде. Монах в . . . . . Осел в суде, Дурак везде. y Bac Coner, Его здесь нет -Согласен в том. Но желтый дом У нас здесь есть. В чахотке честь, А с брюхом лесть -Как на Неве. Так и в Москве. Мужей в рогах,

Девиц в родах, Мужчин в чепцах А баб в портках Найдешь у вас, Как и у нас, Не ияля глаз. У вас «авось» России ось Крутит, вертит, А кучер спит.

(1811)

#### К ПОРТРЕТУ ВЫСПРЕННЕГО ПОЭТА

Нет спора, что Бибрис богов языком пел: Из смертных бо никто его не разумел. 1810

Ага, плутовка мышь, попалась, нет спасенья! Умри! Ты грызть пришла здесь Дмитриева том, Тогда как у меня валялись под столом Графова сочиненья!

(1811)

#### **РИФАТИПЕ**

Российский Диогев лежит под сею кочкой: Тот в бочке прожил век, а наш свой прожил с бочкой.

(1811)

Тирсис всегда вздыхает,
Он без «увы» строки не может написать;
А тот, кому Тирсис начнет свой бред
читать,
Сперва твердит «увы», а после засыпает.
(1811)

# МИЛОНОВУ ПО ПРОЧТЕНИИ ПЕРЕВОДА ЕГО ИЗ ГОРАЦИЯ

Когда нам уши раздирают Несносны крики сов, гагар И музы в наши дни страдают, Как предки наши от татар; Когда один с аоэмой вздорной Другой с комедией снотворной И вся Батыева орда Выходит на Парнас войною, — Ты в эти смутные года, Со светлой, пылкою душою и лирой звонкой одлогой

Невежд ватагу оставляешь И славу на пути встречаешь — Ее приемыш молодой. Иди вперед, друг муз и граций, За избранным тобой вождем, И пусть учитель твой Гораций С тобой поделится венком.

1811

## отъезд вздыхалова

С собачкой, с посохом, с лорнеткой И с миртовой от мошек веткой, В кармане с парой мадригалов На шее с розовым платком, И чуть с звенящим кошельком По свету белому Вздыхалов Пустился странствовать пешком. «Прости, жестокая Аглая! — Он говорит в последний раз. И вздох за вздохом, грудь стесняя, Его перерывают глас. -Прости, Макаров, Фебом чтимый, И ты, о Бланк неистощимый, Единственный читатель мой! Вот вам мое благословенье: Кроплю вас тихою слезой». А прочной дружбы в уверенье Кольнув булавкой палец свой, Он на бумажке пишет кровью: «Дышу до гроба к вам любовью, До гроба, или я не Стерн, Или, по крайности, не Верн». Тут он вздохнул, перекрестился, Еще вздохнул, еще... и скрылся.

1811

# ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ В СТИХАХ ПЕРВЫЙ ОТЛЫХ ВЗЛЫХАЛОВА

Автор в путешествии своем наезжает на разных путешественников, между прочим, на Фиглярина, Вздыхалова и других, знакомит с ними читателей своих путевых запансок. Здесь сообщает он одно приключение из пешеходного странствования Вздыхалова с собачкою своею; в других главах будут описаны: встреча Вздыхалова с Фигляриным и предварительные переговоры союза оборонительного и нападательного, заключенного между ними; военная шутка из мирного странствования Фиглярина по передним и проч. и проч.

«Устал! Странноприимны боги! Я вам сейчас стишки скажу. Елва мои виляют ноги. Едва лорнетку я держу, И, уши опустя, Бижу, Товариш мой в сиротской доле. Как я. бежать не может боле. И отдых в пользу я читал, Я три версты уж отпорхал: Мне, право, отдохнуть не стыдно. К тому ж и подлинник мой. видно. Стерн точно так же отдыхал. Так! Сесть мне можно без ошибки Пол ароматный зонтик лицки. Пленясь красой картинных мест». Желудок между тем нескромный Ему журчит укорой томной, Что Йорик ел, а он не ест. И. кое-как собравшись с силой. Побрел он поступью унылой К избушке, в нескольких шагах Пред ним мелькающей в кустах:

И силится в уме усталом. Свершая медленно свой путь, Хотя экспромтом-мадригалом Спросить поесть чего-нибуль. Чтоб жизнь придать натуре тощей Иль заморить, сказавши проще, В пустом желудке червяка. Он весь в экспромте был. Пока К нему навстречу из лачужки Выхолит баба: ожил он! На милый идеал пастушки Лорнет наводит Селадон, Платок свой алый расправляет, Вздыхает раз, вздыхает два, И к ней, кобенясь, обращает Он следующие слова: «Приветствую мольбой стократной Гебею здешней стороны! Твой обещает взор приятный Гостеприимство старины. В руке твоей, с нагорным снегом. С лилеей равной белизны, Я. утомленный дальним бегом. Приемлю радостей задог: Я истощился, изнемог. Как, подходя к речному устью, Томимый зноем пилигрим Не верит и глазам своим. Так я. и голодом и грустью Томимый, подхожу к тебе. Внемли страдальческой мольбе. Как внемлешь ты сердечной клятве, Уогда твой юный друг на жатве Любить тебя клянется вновы! Клянусь: и я любить умею. Но натощак что за любовь? Май шедрый пестует лилею И кормит бабочек семью. Ты призри бабочку свою! Молю Цереру-Киферею: Монм буль шелрым Маем ты. Не Декабрем скупым и льдистым!

И с сердцем и желудком чистым Стою пред взором красоты. Немного мне для пищи нужно: Я из числа эфирных лиц. Ты снисходительно и дружно Изжарь мне пару голубиц. Одних примет с тобой и масти, Ла канареечных яиц Мне всмятку изготовь отчасти; И каплей, в честь твоей красе, Запью чивствительного спирта. Настойки в утренней росе Из глаз анютиных и мирта». Но между тем как стих к стиху В жару голодного запала Он подбирал, как шелуху. Или у музы на духу Грехи для нежного журнала. Иль нашему герою в лад Я полобрать в сравненье рад Еще вернее рукоделье -Как буску к буске в ожерелье. Иль легкий пух на марабу. Который ветерок целует, Колыша на девичьем лбу. -Он и не видит и не чует, Что перед ним нет никого И что Гебея тихомолком. Не понимая речи толком, В избу укрылась от него. Он, с воркованьем и приветом, Стучал напрасно в ворота: Ему мяуканье ответом В окне смотряшего кота. Такой прием ему не новость: У журналистов он не раз Людей испытывал суровость. Когда носил им напоказ Экспромтов дюжинный запас. И что ж? Читал себе и музе На запертых дверях отказ! С смиренной мудростью в союзе,

И бед и опытов сестрой. Он и теперь прямой герой! Судьбе властительной послушно Он съел свой гриб великодушно И молча на Бижи взглянул. То есть ведь речью фигуральной Я здесь про гриб упомянул, А то в судьбе своей печальной И за единый гриб буквальный Поэт бы с радости вспрыгнул. И от избы бесчеловечной. Гле он Бавкилы не нашел. С тоской и пустотой сердечной Он прочь задумчиво побрел: Шатался, медленно кружился И наземь тихо повалился. Как жидкая под ветром ель; И тут, по воле и неволе, Перебирая травку в поле. С разглядкой стал щинать щавель.

1811?

Картузов другом просвещенья В листках провозгласил себя. О времена! О превращенья! Вот каковы в наш век друзья!..

(1812)

## К МОИМ ДРУЗЬЯМ Ж(УКОВСКОМУ), Б(АТЮШКОВУ) И С(ЕВЕРИНУ)

Где вы, товарищи-друзья? Кто разлучил соединенных Душой, руками соплетенных? Один, без сердцу драгоценных, Один теперь тоскую я!

И, может быть, сей сердца стон Вотще по воздуху несется, Вотще средь ночи раздается; До вас он, может, не коснется, Не будет вами слышен он!

И, может быть, в сей самый час, Как ночи сон тревожит вьюга, Один из вас в борьбах недуга Угасшим гласом имя друга В последний произносит раз!

Почий, счастливец, кротким сном! Стремлюсь надежой за тобою... От бури ты идешь к покою. Пловец, томившийся грозою, Усни на берегу родном!

Но долго ль вас, друзья, мне ждать? Когда просветит день свиданья? Иль — жертвы вечного изгнанья — Не будем чаши ликованья Друг другу мы передавать?

Иль суждено, чтоб сердца хлад Уже во мне не согревался, Как ветр в пустыне, стон терялся, й с взглядом друга не встречался Бродящий мой во мраке взгляд?

Давно ль, с любовью пополам, Плели нам резвые хариты Венки, из свежих роз увиты, И пели юные пииты Гимн благодарности богам?

Давно ль? — и сладкий сон исчез! И гимны наши — голос муки, И дни восторгов — дни разлуки! Вотще возносим к небу руки: Пощады нет нам от небес!

А вы, товарищи-друзья, Явитесь мне хоть в сновиденье, И, оживя в воображенье Часов протекших наслажденье, Обманом счастлив буду я!

Но вот уж мрак сошел с полей И вьюга с ночью удалилась, А вас душа не допросилась; Зарей окрестность озлатилась... Прийти ль когда заре моей?

Октябрь 1812 Вологда

## ПОСЛАНИЕ К ЖУКОВСКОМУ ИЗ МОСКВЫ, В КОНЦЕ 1812 ГОДА

Итак, мой друг, увидимся мы вновь В Москве, всегда священной нам и милой! В ней знали мы и дружбу и любовь, И счастье в ней дни наши золотило. Из детства, друг, для нас была она Святилищем драгих воспоминаний; Протекших бед. всселий, слез, желаний Здесь повесть нам везде оживлена. Здесь красится дней наших старина, Дней юности, и ясных и веселых, Мелькнувших нам едва — и отлетелых. Но что теперь твой встретит

мрачный взглял В столице сей и мира и отрал? -Ряды могил, развалин обгорелых И цепь полей пустых, осиротелых -Следы врагов, злодейства гнусных чал! Наук, забав и роскоши столица, Издревле край любви и красоты Есть ныне край страданий, нишеты, Здесь бедная скитается вдовица, Там слышен вопль младенца-сироты: Их зрит в слезах румяная денница И ночи мрак их застает в слезах! А там старик, прибредший на клюках На хладный пепл родного пепелища, Не узнает знакомого жилиша. Где он мечтал сном вечности заснуть, Склонив главу на милой дщери грудь: Теперь один, он молит дланью нищей Последнего приюта на кладбище. Ла будет тих его кончины час! Пускай мечты его обманут муку. Пусть слышится ему дочерний глас, Пусть, в гроб сходя, он мнит подать

ей руку! Счастлив, мой друг, кто, мрачных сих

картин,

Сих ужасов и бедствий удаленный И строгих уз семейных отчужденный, Своей судьбы единый властелии, Летит теперь, отмиценьем вдохновенный, Под знамена карающих дружин! Счастлив, кто меч, отчизне посвященный, Подъял за прах родных, за дом царей, За смерть в боях утраченных друзей; И, роковым постигнутый ударом, Он скажет, свой смыкая мутный взор: «Москва! Я твой питомец с юных пор, И смерть моя—тебе последним даром!»

Я жду тебя, говарищ милый мой! И по местам, унынью посвященным, Мы медленно пойдем, рука с рукой, Бродить, мечтам предавшись потаенным. Здесь тускл зари пылающий венец, Здесь мрачен день в краю опустошений; И скорби сын, развалин сих жилец, Склоня чело, объятый думой гений Гласит на них протяжно: нет Москвы! И хладный прах, и рухнувшие своды, И древний Кремль, и ропогные воды Ужасной сей исполнены молвы!

1813

#### К ТИРТЕЮ СЛАВЯН

Павно ли ты среди грозы военной. Младой Тиртей, на лире вдохновенной Победу пел перед вождем побед? И лаврами его означил след? Лавно ли ты, воспламенен героем, Воспел его, с бестрепетным покоем Стоящего пред трепетным врагом? О, сколь тебе прекрасен перед строем Казался он с израненным челом! И ты прочел в священном упоенье На сем челе судьбины приговор: Успех вождя и пришлена позор. И ты предрек грядущих дней явленье! Но где тобой обещанный возврат? Гле вождь побед? Увы! и стар и млад. Предупредя дрожащий луч денницы, Во сретенье к нему не поспешат! Не окружат победной колесницы И спасшей их отмстительной десницы К устам своим не поднесут стократ! И каждый шаг его не огласят

Языком чувств, хвалою благодарной! Не придет сей желавный нами день! Внезапно смерть простерла ночи тень На путь вождя, путь славы лучезарной! Спасенья муж свой зоркий взгляд смежил, И тесный гроб — великого вместил! Обвей свою ты кипарисом лиру, Тиртей славян! И прах, священный миру, Да теснь твоя проводит в мрачный свод, И тень его. с безоблачных высот Склонясь на глас знакомых песнопений, Твой будет щит и вдохновенья гений.

1813

#### на некоторую поэму

Отечество спаслось Кутузова мечом От мстительной вражды новейшего Батыя, Но от твоих стихов, враждующих с умом, Ах! не спаслась Россия!

1813

Картузов — сенатор, Картузов — куратор, Картузов — ноэт. Везде себе равен, Во всем равно славен, Оттенков в нем нет: Худой он сенатор, Худой он куратор, Худой он поэт.

1813

Спасителя рожденьем Встревожился народ; К малютке с поздравленьем Пустился всякий сброд: Монахи, рифмачи, прелестники,

вельможи -

Иной пешком, другой в санях; Дитя глядит на них в слезах И вопит: «Что за рожи!»

Совет наш именитый,
И в лентах и в звездах,
Приходит с шумной свитой —
Малютку пронял страх.

«Не бойся — говорят, — сиди себе в покое, Не обижаем никого, Мы, право, право, ничего,

м, право, право, ничего, Хоть нас число большое!»

Наш Неккер, запыхаясь, Спасителю сквозь слез, У ног его валяясь, Молитву произнес:

«Мой боже, сотвори ты в нашу пользу

чудо!

Оно тебе как плюнуть раз, А без него, боюсь, у нас Финансам будет худо!

Склонись на просьбу нашу. Рука твоя легка, А для тебя кашу Начну варить пока. О мастерстве моем уже здесь всякий

сведал,

Я кашу лучше всех варю, И с той поры, как взят к царю, Я только то и делал». Сподвижник знаменитый Его достойных дел, Румянами покрытый, К Марии вдруг подсел. Он говорит: «Себе подобного не знаю, Военным был средь мирных лет, Теперь, когда торговли нет, Торговлей уппавляю!»

> Пронырливый от века Сибирский лилипут, Образчик человека, Явился Пестель тут. Гравит бог с небес землей—

«Что правит бог с небес землей — ни в грош не ставлю; Диви, пожалуй, он глупцов, Сибирь и сам с Невы брегов И правлю в, и граблю!»

К Христу на новоселье Несет министр овец, Российское изделье, Суконный образец!

«Я знаю, — говорит, — сукно мое дрянное, Но ты носи, любя меня, И в «Северной» о друге я

в «Севернои» о друге я Скажу словцо-другое!»

Вдруг слышен шум у входа: Березинский герой Кричит толпе варода; «Раздвиньтесь: я герой!» «Пропустимте его. — вкруг кажлый

повторяет, —

Держать его грешно бы нам, Мы знаем: он других и сам Охотно пропускает!»

Украшенный венками, Приходит Витгенштейн, Герою рифмачами Давно приписан Рейн! Он говорит: «Бог весть, как с вами

очутился,

Летел я к славе налегке, Летел, летел с мечом в руке, Но с Люцена я сбился!»

Нос кверху вздернув гордо И нюхая табак, Столп государства твердый, А просто — злой дурак! Подводит из Москвы полиции когорту; Христос, ему отбривши спесь, Сказал: «Тебе не место злесь. —

Захаров пресловутый, Присяжный славянин, Оратор наш надутый, Беседы исполин,

Ты убирайся к черту».

Марии говорит: «Не занят я житейским, Пишу наитием благим, И всё не языком людским. А самым уж библейским!»

Дородный Карабанов Младенцу на досуг Выносит из карманов Стихов тяжелых пук.
Тот смотрит на него и рвется из пеленок, Но, хорошенько рассмотрев, Сказат, «Наш разживает упер

Сказал: «Наш разживает хлев, К ослу пришел теленок!»

Студеный Шаховской Приходит в час свободный Читать акафист свой. При первых двух стихах дитя прилег головкой.

«Спасибо! — дева говорит. — Читай, читай, смотри, как спит, Баюкаешь ты ловко!» К Христу оратор новый Подходит, Филарет: «К услугам вам готовый Аз невский Боссюэт!

Мне, право, никогда быть умником не снилос

Но тот шепнул, другой сказал, И что я в умники попал, Нечаянно случилось!»

К Марии благодатной Растрепанный бежит Кликушка князь Шахматный, Бьет об грудь и визжит: «Святая! Будь мне щит, я вовсе погибаю; Лукавый смысл мой помрачил, Шишковым я испорчен был, Очети! Умоляю!»

Хвостовы пред малюткой Друг с другом входят в бой; Один с старинной шуткой, С мешком стихов другой. Один кричит: «Словцо!» Другой мяучит:

Малютка, их прослуша вздор, Сказал, возвыся к небу взор: «Несчастная порода!»

За ними пара Львовых Выходит из толпы, Беседы стен Петровых Надежные столпы. Прослушавши Христос приветствие их

И смеря с ног по голоры

И смеря с ног до головы, «Уж не Хвостовы ли и вы?» — Спросил он их невинно.

> Трактат о воспитанье Приносит новый Локк: «В малютке при старанье,

Поверьте, будет прок.
Отдайте мне его, могу на Нижний смело
Сослаться об уме своем.
В Гишпанье, не таюсь грехом,
Совсем другое дело!

Горация на шею Себе я навязал, — Я мало разумею, Но много прочитал! Малютку рад учить всем лексиконам

Но математике никак, Боюсь, докажет — я дурак, Как дважды два четыре!»

К Марии с извиненьем Подкрался Горчаков, Удобривая чтеньем Похвальных ей стихов. Она ему в ответ: «Прошу, не извиняйся! Я знаю, ты ругал меня, Ругай и впредь, позволю я, Но только убирайся!»

Беседы сын отважный, Пегаса коновал, Еров злолей присяжный, Языков тут сказал: «Колена преклоня, молю я Иисуса: Храни, спаси нас от еров. Как я спасаюсь от чтепов. От смысла и от вкуса».

#### к друзьям

Гонители моей невинной лени, Ко мне и льстивые, и строгие друзья! Благодарю за похвалы и пени,— Но не ленив, а осторожен я! Пускай, довольствуясь быть знаем в круге

Я ни одним еще не завладел журналом, И, пальцем на меня указывая, свет Не говорит: вот записной поэт! Но признаюсь, хотя и лестно, а робею: Легко. не согласясь с способностью

моею. Обогатить, друзья, себе и вам назло

Писателей дурных богатое число. Немало видим мы в поэтах жертв

Успеха первого и первой похвалы: Для них день ясный был предтечей дней ненастных, И ветр. сорвав с брегов, их бросил

Притом хотя они бессмертного рожденья,

Но музы — женщины, не нужны объясненья! Смешон, кто с первых ласк им ввериться

Как часто вас они коварно задирают, Когда вы их не ищете даров! А там еще стократ коварней покидают, Когда вы, соблазнясь притворной лаской

их, Владычиц видите в них и богинь своих! Смотрите — не искать тому примеров дальних!

Мы здесь окружены толпой Обманутых любовников печальных! Не знавшись с музами, они б цвели душой,

И в неге тишины целебной По слуху знали бы и хлопоты и труд!

Но первый их экспромт разрушил мир волшебный, и рифмы-коршуны, в них впившись, их грызут. Быть может, удалось крылатым вдохновеньем и мне подчас склонять на робкий глас певца Красавиц, внемлющих мне с тайным умиленьем, Иль. на белу его. счастливым

выраженьем выраженьем со смехом сочетать прозвание глупца. И смерть пускай его предаст забвенья злобе, Мой деятельный стих его и в дальнем

гробе
Преследует, найдет, потомству воскресит
И внуков памятью о деде рассмещит!
Иль, смелою рукой младую лиру строя,
Быть может, с похвалой воспел

царя-героя!
И, скромность в сторону, шепну на всякий страх — 
Быть может, боле я в четырех стихах 
Сказал о нем, чем сонм лже-Пиндаров

надутых

В громадах пресловутых Их од торжественных, где торжествует вздор! И мать счастливая увенчанного сына (Награда лестная! Завидная судьбина!) Приветливый на них остановила взор. Я праведно бы мог гордиться в упоенье; Но. строгий для доугих, иль булу

к одному Я снисходителен себе, на смех уму? Нет! нет! Опасное отвергнув обольщенье, Удачу не сочту за несомненный дар; И Рубан при одном стихе вошел в храм славы! И в наши, может, дни ( чем не шутил лукавый?) Порядочным стихом промолвится Гашпар. О, дайте мне, друзья, под безмятежной сенью.

Куда укрылся я от шума и от гроз, На ложе сладостном из маков и из роз, Разостланном счастливой ленью, Понежиться еще в безвестности своей! Успехов просит ум, а сердце счастья

просит! И самолюбия нож острый часто косит Весенние цветы младых и краспых дней. Heri нет! Решился я, что б мне

ни обещали, *Блаженным* Скюдери не буду подражать! Чтоб более меня читали, Я стану менее писать!

Вторая половина 1814

## ОТВЕТ НА ПОСЛАНИЕ ВАСИЛЬЮ ЛЬВОВИЧУ ПУШКИНУ

Ты прав, любезный Пушкин мой. С людьми ужиться в свете трудно! У каждого свой вкус, свой суд и голос

свой!
Но пусть невежество талантов судией—
Ты смейся и молчи: роптанье безрассудно!
Грудистых крикунов, в которых разум

скудный запасом дерзости с избытком заменен. Перекричать нельзя. Язык их — брань, искусство — Пристрастьем заглушать священной правды чувство,

Но их безвредное смешное вероломство В борьбе с талантами не может устоять! Как волны от скалы, оно несется всиять! Что век зовла? — день! Век гения? —

потомство!

Учись — здесь Карамзин, честь края

своего,

Сокрывшихся веков отважный собеседник, Наперсник древности и Ливия наследник, Не знает о врагах, шипящих вкруг негод Пускай дурачатся, гордясь рукоплесканьем Сотрудников своих; их речи — тщетный

звон!

Не примечая их, наказывает он Вктийственный их гнев убийственным молчаньем.

Так путник, посреди садов, Любуясь зеленью и свежими цветами, Не видит под травой ползущих червяков, Их топчет твердыми ногами

И далее идет, не думая о них!

Оставим сих слепцов; их сумрачные очи, Привыкшие ко тьме, бегут лучей лневных. —

И, пожелав им доброй ночи, Сзовем к себе друзей своих Стихи читать, не зачитаться, Поговорить и посмеяться На свой, подчас и счет других; Но только с тем, чтоб осторожно! И в дружеском кругу своем, Поверь, людей еще найдем, С которыми ужиться можно!

1814

#### К ПАРТИЗАНУ-ПОЭТУ

(В 1814-м году)

Анакреон под доломаном, Поэт, рубака, весельчак! Ты с лирой, саблей иль стаканом Равно не попадешь впросак.

Носи любви и Марсу дани! Со славой крепок твой союз: В день брани — ты любитель брани! В день мира — ты любимец муз!

Душа, двойным огнем согрета, В тебе не может охладеть: На пламенной груди поэта Георгия приятно зреть.

Войнским соблазнясь примером, Когда б Парнас давал кресты, И Аполлона кавалером Давно, конечно, был бы ты.

### К ПАРТИЗАНУ-ПОЭТУ

Давыдов, баловень счастливый Не той волшебницы слепой, И благосклонной, и спесивой, Вертящей мир своей клюкой, Пред коею народ трусливый Поник просительной главой, — Но музы острой и шутливой И Марса, ярого в боях! Пусть грудь твоя, противным страх, Не отливается игриво В златистых и цветных лучах, Как радуга на облаках;

Но мне твой ус красноречивый, Взращенный, завитый в полях И лымом брани окуренный. -Повествователь неизменный Твоих набегов улалых И ухарских врагам приветов, Колеблюших дружины их! Пусть генеральских эполетов Не вижу на плечах твоих. От коих часто поневоле Вздымаются плеча других: Не все быть могут в равной доле. И жребий с жребием не схож! Иной, бесстрашный в ратном поле, Застенчив при дверях вельмож; Другой, застенчивый средь боя, С неколебимостью героя Вельможей осаждает дверь: Но не тужи о том теперь! На барскую ты половину Ходить с поклоном не любил. И скромную свою судьбину Ты благородством золотил. Врагам был грозен не по чину. Друзьям ты не по чину мил! Спеши в объятья их без страха И, в соприсутствии нам Вакха. С друзьями здесь возобнови Союз священный и прекрасный, Союз и братства и любви. Сульбе могушей неполвластный!... Где чаши светлого стекла? Пускай их ряд, в сей день счастливый. Уставит грозно и спесиво Обширность круглого стола! Сокрытый в них рукой целебной, Дар благодатный, дар волшебный Благословенного Аи Кипит, бьет искрами и пеной! --Так жизнь кипит в младые дни! Так за столом непринужаенно Родятся искры острых слов.

Пруг друга гонят, упреждают И, загоревшись, угасают При шумном смехе остряков! Ударим радостно и смело Мы чашу с чашей в звонкий лад!.. Нс твой. Давыдов, беглый взгляд Окинул круг друзей веселый, И. среди нас осиротелый. Ты к чаше с грустью приступил, И взлох невольный и тяжелый Поверхность чаши заструил!.. Вздох сердца твоего мне внятен. Он скорбной траты тайный глас: И сей бродящий взор понятен -Он ищет Б(урцо)ва средь нас. О Б(урно)в. Б(урно)в! Честь гусаров. По сердцу Вакха человек! Ты не поморщился вовек Ни с блеска сабельных ударов, Светящих над твоим челом, Ни с разогретого арака. Желтеюшего за стеклом При дымном пламени бивака! От сиротствующих пиров Ты был оторван смертью жалной! Так резкий ветр, посол снегов. Сразившись с дозой виноградной Красой и гордостью садов, Срывает с корнем, повергает И в ней надежду убивает Усердных Вакховых сынов! Не удалось сульбой жестокой Ударить робко чашей мне С твоею чашею широкой. Всегла потопленной в вине! Я не видал ланит румяных. Ни на челе следов багряных Побед, одержанных тобой: Но здесь, за чашей круговой. Клянусь Павыдовым и Вакхом: Пойду на холм надгробный твой С благоговением и страхом:

Водя́ных слез я не пролью, Но свежим плющем холм украму, И, опрокинув полну чашу, Я жажду праха утолю! И мой резец, в руке прожащий, Изобразит от сердца стих: «Здесь Б(урцо)в, друг пиров младых, Сном вечности и хмеля спящий. Любил он в чашах видеть дио, Врагам казать лице средь боя, — Почтите падшего героя За честь, отчизяу и вине!»

1814 или 1815

## к подушке филлиды

(С французского)

Поведай тайны мне свои, Подушка, смятая Филлидой, Пух'с горлиц, вскормленных Кипридой, Иль с легких крылиев любви!

Не сказывай, что взор встречает, Когда покров с себя ночной Откинет легкою ногой, Или зефир его сдувает!

Не сказывай ты мне равно, Как уст прелестных осязаньем И сладостным она дыханьем Твое согрела полотно!

И сам Амур красноречивый Всего бы мне не рассказал Того, что прежде угадал Мечтою я нетерпеливой! Нет, нет! Поведай мне сперва, Как часто с робостию скромной Любви восторгов шепчет томно Она волшебные слова?

Скажи мне, сколько слез укоры И ревности упало слез В тебя. когда я веткой роз Украсил грудь Элеоноры?

На днях украдкою в тени Она меня поцеловала. «Ты видишь — ты любим, — сказала, — Но от самой меня храни».

Я тут с Филлидою расстался. Скажи, могла ль она заснуть? Скажи, как трепетала грудь, Как вздох за вздохом вырывался?

Девица в поздние часы Под завесом не столь таится: Душа ее нагая зрится, Как и открытые красы.

Другим бы, может быть, скорее Пристало тайны знать твои, Но из поклонников любви Достойней тот, кто всех нежнее,

Когда, ущедренный судьбою, Я при тебе к груди своей Прижму ее и робость в ней Я поцелуем успокою?

Вечор мне руку подала, Затрепетале и вздохнула. «Ты завтра приходи», — шепнула И, закрасневшись, отошла. О боги! Можно ли мне льститься? Прелестной верять ли судьбе? Подушка! Вечером к тебе Приду ответа допроситься.

(1815)

## к друзьям

Кинем печали! Боги нам дали Радость на час: Радость от нас Молний быстрее Быстро парит, Птичек резвее Резво летит. Неумолимый Hevмолим. Невозвратимый Невозвратим. Утром гордится Роза красой: Утром свежится Роза росой. Ветер не смеет Тронуть листков, Флора лелеет Прелесть садов! К ночи прелестный Вянет цветок: Други! Безвестно. Сколько здесь рок Утр нам отложит, -Вечер, быть может, Наш нелалек.

1815

## КОГДА? КОГДА?

Когда утихнут дни волненья И ясным дням придет чреда, Рассеется звездой спасенья Кровавых облаков гряда?
Когда, когда?

Когда воскреснут добры нравы. Уснет и зависть и вражда? Престанут люди для забавы Желать взаимного вреда? Когда, когда?

Когда корысть, не зная страха, Не будет в храминах суда И в погребах, в презренье Вакха, Вино размешивать вода? Когда, когда?

Когда поэты будут скромны, При счастье глупость не горда, Красавицы не вероломны И дружба в бедствиях тверда? Когда, когда?

Когда очистится с Парнаса Неверных злобная орда И дикого ее Пегаса Смирит надежная узда? Когла. когла?

Когда на языке любовном Нет будет нет, да будет да И у людей в согласье ровном Расти с рассудком борода? Когда, когда?

Котда не по полу прихожей Стезю проложат в господа И будет вывеской вельможей Высокий дух, а не звезда? Когда, когда?

Когда газета позабудет Людей морочить без стыда, Суббота отрицать не будет Того, что скажет середа? Когда, когда?

1815

Кто вождь у нас невеждам и педантам? Кто весь иссох из зависти к талантам? Кто гнусный лжец и записной зоил? Кто, если мог вредить бы, вреден был? Кто, не учась, других охотно учит, врагов смешит, а приближенных мучит? Кто лексикон покрытых пылью слов? Все в один раз ответствуют: Шишков!

(1815)

# весеннее утро

По зыбким, белым облакам Горят пылающие розы; Денницы утренние слезы Блестят, как жемчуг, по лугам, И с пышной липы и березы Душистый веет фимиам!

Разлитое струями злато Волнуется на теме гор; Салов богини верный двов, Зефиров легких рой крылатый Летит на сотканный ковер Рукою Флоры тароватой!

Настал любви условный час. Час упоений, час желаний: Спи, Аргус, под крылом мечтаний! Не открывай, ревнивец, глаз! Красавины! Звезда свиданий. Звезда Венеры будит вас!

Оставь ты опо уелиненный. Услышь, с Дафна, друга зов. Накинь свой утренний покров И матери непробужденной Оставь неблагосклонный кров. Восторгами не освященный!

Приди ко мне! Нас в рошах ждет Под сень заинственного свода Теперь и нега, и свобода! Птиц ожил хор и шепот вол. И для любви сама природа От сна. о Лафиа. восстает!

1815

## ВЕЧЕР НА ВОЛГЕ

(1816)

Лыханье вечера долину освежило, Благоухает древ трепещущая сень, И яркое светило. Спустившись в чедра вод, уже

Пылающих небес последнюю ступень. Повсюду разлилось священное молчанье; Почило на волнах

Игривых ветров трепетанье, И скатерть синих вод сровнялась

в берегах.

Чья кисть, соперница природы, О Волга, рек краса, тебя изобразит? Кто в облачной дали конец тебе прозрит? С лазурной высотой твои сровнялись воды, И пораженный взор, оцепенев, стоит

Над влажною равниной; Иль, увлекаемый окрестною картиной, Он бродит по твоим красивым берегам; Злесь темный ряд лесов под ризою

туманов.

Гряда воздушная синеющих курганов, Вдали громада сел, лежащих по горам, Луга, платящие дань злачную стадам, Поля, одетые волнующимся златом, — И взор теряется с прибережных вершин

В разнообразии богатом Очаровательных картин. Но вдруг перед собой зрю новое явленье: Плывущим островам подобяся, вдали Огромные суда в медлительном паренье Несут по лону вод сокровища земли; Их крылья смелые по воздуху белеют, Их маты, как в водах бролящий лес.

темнеют. Люблю в вечерний час, очарованья поля, Прислушивать, о Волга величава! Глас поэтический твоих священных волн; В них отзывается России древней слава.

Или, покинув брег, люблю гнать резвый челн
По ропотным твоим зыбям — и, сердцем весел.

Под шумом дружных весел, Забывшись, наяву один дремать в мечтах. Поэзии сынам твои знакомы воды! И музы на твоих прохладных берегах. В шумящих тростниках, В час утренней свободы, С цевницами в руках Водили хороводы Со стаей нимф младых; И отзыв гор крутых, И вековые своды Встревоженных дубрав Их песнями звучали И звонкий глас забав Окрест передавали.

Державин, Нестор муз, и мудрый

Карамзин. И Дмитриев. харит счастливый обожатель. Величья твоего певец-повествователь. Тобой воспоены средь отческих долин. Младое пенье их твой берег оглашало, И слава их чиста, как вод твоих зерцало. Когда глядится в них лазурный свод

небес. Всезмольной тишиной окован ближний лес И резвый ветерок не шевелит струею. Их гений мужествен, как гений вод твоих Когда гроза во тьме клубится над тобою И пеною кипят громады волн седых; Противник наглых бурь, он злобе

их упорнов Смеется, опершись на брег, ему покорный: Обширен их полет, как бег обширен твой: Как ты, сверша свой путь, назначенный судьбой.

В пучину Каспия мчишь воды обновленны. Так славные их дни, согражданам

священны,

Сольются, круг сверша, с бессмертием
в века.
Но мне ли помышлять, но мне ли петь

о славе?

Мой жребий: бег ручья в безвестных берегах.

Виющийся в дубраве!

Счастлив он, если мог цветы

струей омыть,
И ропотом приятным
Младых любовников шаги остановить,
И сердце их склонить к мечтаньям
благодатным,

# к подруге

От шума, от раздоров. Гостинных сплетен, споров, От важных дураков. Забавников докучных И вечных болтунов. С злословьем неразлучных, От жалких пастушков. При дамских туалетах Вздыхающих в сонетах: От критиков-слепцов. Завистников талантов, Нахмуренных педантов. Бродящих фолиантов. Богатых знаньем слов: От суетного круга. Что прозван свет большой, О милая попруга! Укроемся со мной. Простись с блестящим светом. Приди с своим поэтом, Приди под кров родной, Под кров уелиненный. Счастливый и простой, Где счастье неизменно И дружбой крыл лишенно Нас угостит с тобой! Хотя мы жили мало. Но в вихре юных лет

Нас горе испытало. И, по морю сует Пловиы неосторожны, Мы часто брали ложный Путь гибели и бед За верный и надежный. Казавший к благу след. И там с белой встречались. Гле мы найти ласкались И счастье, и покой. О друг бесценный мой! Испытанное горе Забвенью предадим, И треволнений море Уступим мы другим. Пар редкой, особливый, С небес необходим. Чтоб управлять счастливо На нем челном своим: Что ж делать? Не имеем Искусства мы сего; Зато, мой друг, умеем Прожить и без него. Уже воображенье Сближает отлаленье Мне тех счастливых дней. Когда уединенье, Покой и размышленье Смирят души смятенье И усыпят страстей Коварное волненье! Уже среди полей. Украшенных природой, Я, свергиув плен пепей. Горжусь своей свободой И восхищаюсь ей. Как пленник свобожденный. В отчизну возвращенный От вражеских брегов. С восторгом внемлет пенью Знакомых голосов И веселится тенью

Родительских дубов. Уже тебя мечтою Я, утренней порою. Бегушей вижу в сал. Для неги и прохлад И Флорой и тобою Украшенный стократ! Твой утренний наряд. И скромный и прелестный, Меж зелени превесной Белеется вдали. -Ты все обозреваень: Здесь мирты поливаешь, Гвоздику расправляешь, Склоненную к земли: А там тропу от спальни К беседке у купальни Прокладываешь ты! Но воздух тмится паром. И солнце пышет жаром С лазурной высоты: Тут ты работы бросишь И розу мне приносишь -Подобие себя! Но. ах! могу ли я Грядущего картину Искусною рукой Представить пред тобой? Нет! Разве тень едину Тебе изображу: Нет, разве половину Я радостей скажу, Которые нас встретят, Украсят и осветят Смиренный наш приют! С волшебной быстротою Дии резвые бегут: Меж утренней зарею И сумрачной порою Лишь несколько минут Сочтем, мой друг, с тобою! Тогда как в тех домах,

Гле гордость с сустою И подлость впопыхах, Одна перед другою В натянутых словах Невольно открывают Всю скуку, что питают В изношенных душах. Елва ташится время И каждый миг. как бремя. Тягчится на плечах. Быть может, к нам в обитель Заманим мы друзей: И тишины любитель, И младости моей Наставник и хранитель, Бессмертной Клии сын. Трудами утомленный, Под кров уединенный Придет вкусить покой: И, может быть, младой Наперсник фей и граций. Веселый, как Гораций, И сумрачный порой. Как самый Громобой. В полуночи ненастной Балладою ужасной Придет нас восхищать И внемлющих безгласно И трогать, и пугать; А с ним и сладострастный Цитерских битв певец. Тибулл наш сладкогласный, И гражданин, и жрец Благословенной Книлы. От Марса и Киприды Приявший свой венец. Быть может, к нам в дубравы Перенесет Тибур И, сердцем Эпикур, Все обольщенья славы И шумные забавы Столицы между нас

Прилет забыть на час. О пружба! Жизни радость, Твою святую сладость Из детства выше всех Я почитал утех! Всегда была ты страстью Луши моей младой. И трудный путь ко счастью Мне проложен тобой. О дружба! Весь я твой. И на одре недуга Я. в час мой роковой, Хочу коснуться друга Трепешущей рукой! И, сим прикосновеньем Как булто возрожден. С надеждой, с утешеньем Я встречу смерти сон.

1815

# ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕНОК

поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги

1

В комедиях, сатирах Шутовского Находим мы веселость словаря, Затейливость месяцеслова И соль и едкость букваря.

2

Напрасно, Шутовской, ты отдыха не знаешь, За неудачами от неудач спешишь; Комедией друзей ты плакать заставляешь, Трагедией ты зрителя смешишь.

9

Когда затейливым пером Забавник Шутовской, шутя, соседов ссорил. Сам не на шутку он, бог весть за что. повздорил С партером, вкусом и умом.

4

«Коварный», «Новый Стерн»— пигмен! Они незрелый плод творца, но «Полубарские затеи»— Затеи полного глупца.

5

Напрасно говорят, что грешника черты Доносят нам, как он раскаяньем замучен;

## Смотрите, как румян и тучен Убийца сироты!

6

# К ПЕРЕВОДЧИКУ «КИТАЙСКОЙ СИРОТЫ»

Вольтер нас трогает «Китайской сиротой» И тем весельчаков заслуживает пени; Но слезы превратил в забаву Шутовской: Он из трагедии удачною рукой Китайские поделал тени.

7

С какою легкостью свободной Играешь ты в стихах природой и собой, Ты в «Шубах» Шутовской холодный. В «Водах» ты Шутовской сухой.

8

Когда при свисте кресл, партера и райка Торжественно сошел со сцены твой «Коварный».

Вини себя и впредь готовься не слегка. Ты выбрал для себя предмет

неблагодарный: Тебе ли рисовать коварного портрет! Чистосердечен ты, в тебе коварства нет. И каждый, кто прочтет твоих трудов

собранье

Или послушает тебя минуты две, Увидит, как насквозь: в душе вредить желанье

И неспособность в голове.

Объяснимся: Китайской.

#### целительные воды

«Каков ты?» — «Что-то все не спится, Хоть пью лекарства по ночам». — «Чтоб от бессонницы лечиться, Отправься к Липецким водам».

«Каков ты?» — «Пламя потаенно Жжет кровь мою назло врачам». — «Чтоб исцелиться совершенно, Отправься к Липецким водам».

Сентябрь - ноябрь 1815

На степени вельмож Сперанский был мне чужд. В изгнанье, под ярмом презрения и нужд, В нем жертву уважал обманчивого счастья; Стал ненавистен мне угодник самовластья. Между 1814 и 1816

#### обжорство

Один француз Жевал арбуз. Француз коть и маркиз французский. Но жалует вкус русский, и сладкое глотать он не весьма ленив. Мужик, вскочивши на осину, За обе щеки драл рябину,

Иль, попросту сказать, российский

чернослив:

Знать, он в любви был несчастлив! Осел, увидя то, ослины лупит взоры И лает: «Воры! Воры!» Но наш француз С рожденья не был трус:

Мужик же тож не пешка. И на ослину часть не выпало орешка.

Здесь в притче кроется толикий узл на вкус: Что госпожа ослица.

Хоть с лаю надорвись, не будет ввек лисина.

(1816)

## K\*\*

Ты требуешь стихов моих, Но что постойного себя увидишь в них? Язык богов, язык святого вдохновенья -В стихах моих язык сухого поученья. Я, строгой истиной вооружая стих, Был чужд волшебства муз и вымыслов счастливых.

К которым грации, соперницы твои, По утренним цветам любимцев

горделивых

Ведут, их озарив улыбкой в юны дни. Повиновение всегда к тебе готово. Но что узнаешь ты, прочтя стихи мои? Зевая, может быть, поверишь мне .

на слово, Что над славянскими я одами зевал,

Что комик наш Гашпар плач Юнга подорвая, Что трагик наш Гашпар Скаррона побеждал,

Что, маковым венком увенчанный меж нами.

Сей старец-юноша, певец Анакреон Не счастьем, не вином роскошно усыплен, Но вялыми стихами;

Но вялыми стихами; Что Сафе нового Фаона бог привел, Ей в переводчики убийцу нарекая, Что сей на Грея был и на рассудок зол. А тот, чтоб запастись местечком

В недрах рая, Водой своих стихов Вольтера соль развел. Но мне ль терзать твое терпение искусом И вызывать в глазах твоих из тьмы гробов

Незнаемых досель ни красотой,

ни вкусом, Смертельной скукою живущих мертвецов? Тебе ль, благих богов любимице

счастливой, Рожденной розы рвать на жизненном

пути.
Тебе ли, небесам назло, мне поднести
Венок, сплетенный мной из терния
с крапивой?

Когда Мелецкого иль Дмитриева дар Питал бы творческою силой В груди моей, как пепл таящийся

остылой.
Бесплодный стихотворства жар,
Когда бы, прелестей природы созерцатель.
Умел я, как они, счастливый подражатель,
Их новой прелестью стихов одушевлять
Иль, тайных чувств сердец удачный

Неизъяснимое стихами изъяснять, — Почувствовавши муз святую благодать, Пришел бы я с душой, к изящному

пристрастной, Природы красоте учиться при тебе; Но, заглядевшися на подлинник прекрасный, Забыл бы, верно, я о списке и себе. 1816

## к овечкам

Овечки милые! Как счастлив ваш удел. Недаром вашей мы завидуем судьбине. И женский Теокрит в стихах вас стройных пел, Для вас луга цветут, для вас ручей

С игривым шумом льет студеные струи, При вас младой Ликас поет природы ралость.

Приветствуя рассвет алеющей зари. С каким надзором он лелеет вашу

Как охраняет вас в тиши родимых мест. А там, как вскормит он, взрастит рукой прилежной, — Зажарит и с пастушкой нежной

Зажарит и с пастушкой нежной О праздник за обедом съест.

1816

## к перу моему

Перо! Тебя давно бродящая рука По преданной тебе бумаге не водила; Дремотой праздности окованы чернила; И муза, притаясь, любимцу ни стишка

| Из жалости к нему и ближним                       |
|---------------------------------------------------|
| не внушила.                                       |
| Я рад! Пора давно расстаться мне с тобой.         |
| Что пользы над стихом других и свой               |
| покой.                                            |
| Как труженик, губить с утра до ночи               |
| темной                                            |
| И теребить свой ум, чтоб шуткою                   |
| нескромной                                        |
| Улыбку иногда с насмешника сорвать?               |
| Довольно без меня здесь есть кому писать:         |
| И книжный ряд моей не алчет скудной               |
| лани.                                             |
| К тому ж, прощаясь, я могу тебе сказать:          |
| С тобой не наживу похвал себе, а брани.           |
| Обычай дурен твой, пропасть недолго               |
| C HHM.                                            |
| Не раз против меня ты подстрекало                 |
| мщенье:                                           |
| Рожденный сердцем добр, я б всеми был             |
| любим,<br>Когда б не ты меня вводило в искушенье. |
| Как часто я, скрепясь, поздравить                 |
| был готов                                         |
| Иного с одою, другого с новой драмой,             |
| Но ты меня с пути сбивало с первых                |
| слов!                                             |
| Приветствием начну, а кончу эпиграммой.           |
| Что ж тут хорошего? В посланиях моих              |
| Нескромности твоей доносчик каждый<br>стих.       |
| Всегда я заведен болтливостью твоею;              |
| Все выскажешь тотчас, что на сердце               |
| имею.                                             |
| Хочу ли намекнуть об авторе смешном?              |
| Вздыхалов, как живой, на острие твоем.            |
| Невеждой нужно ль мне докончить стих              |
| начатый?                                          |
| То этот, то другой в мой стих идет заплатой.      |
| заплатон.                                         |

И кто мне право дал, вооружась тобой, Парнасской братьи быть убийцей-судией? Мне ль, славе чуждому, других в стихах бесславить?

Мне ль, быв защитником неправедной

войны, Бессовестно казнить виновных без вины? Или могу в вину по чести я поставить Иному комнку, что за дурной успех Он попытался нас трагедией забавить, Когда венчал ее единодушный смех? Прямой талант — деспо́т, и властен он

на сцене

Дать Талии колпак, гремушку

Мельпомене. Иль, вопреки уму, падет мой приговор На од торжественных торжественный набор.

Сих обреченных жертв гостеприимству Леты, Которым душат нас бездушные поэты?

Давно — не мне чета — от них зевает для но как ни оскорбляй рифмач рассудок

двор!

здравый, В глазах увенчанной премудрости и славы Под милостивый он подходит манифест. Виновник и вина — равно забыты оба; без нас их колыбель стоит в преддверье

гроба.

Пускай живут они, пока их моль
не съест!
Еще когда б — чужих ошибок

Замечатель — Ошибок чужд ч был, не столько б

я робел, С возвышенным челом вокруг себя

смотрел, И презрен был бы мой бессильный

неприятель. Но утаить нельзя: в стихах моих пятно В угоду критике найдется не одно. Язык мой не всегда бывает непорочным, Вкус верным, чистым слог, а выраженье точным;

И часто, как примусь научить насчет других, Коварно надо мной подшучивает стих.

Дай только выйти в свет, и злоба ополчится!

И так има устал какой-то доброхот

И так уже хотел какой-то доброхот Мидасовым со мной убором поделиться. Дай срок! И казни день решительный придет.

Обиженных творцов, острящих втайне жалы Восстанет на меля злопамятный народ.

Там бранью закипят досужные журналы; А здесь, перед людьми и небом обвиня, Смущенный моралист безделкою невинной За шутку отомстит мне проповедью длинной,

От коей сном одним избавлюсь разве я. Брань ядовитая— не признак дарованья. Насмешник может быть сам жертвой

не тщетной остротой, но прелестью

стихов Жуковский каждый час казнит своих врагов,

И вкуса, и ума врагов ожесточенных. В творениях его, бессмертью обреченных, насмешек не найдет злословцев жадный взор:

Но смелый стих его бледнеющим зоилам Есть укорияны нож и смерти приговор. Пример с него бери! Но если не по силам С его примером мне успехам подражать, то лучше до беды бумаге и чернилам, Перо мое, поклоп нам навсегда отдать. Расторгнем наш союз! В нем вред нам неизбежный:

В бездействии благом покойся на столе; О суете мирской забудь в своем угле

И буль поверенным одной ты дружбы нежной. Но если верить мне внушениям ума, Хоть наш разрыв с тобой и мудр. и осторожен. Но, с грустью признаюсь, не может быть належен: Елва ль не скажет то ж и опытность CaMa Героев зреди мы, с полей кровавой бури Склонившихся под сень безоблачной лазури И в мирной тишине забывших браней гром: Вития прошлых битв - меч праздный со шитом В обители висел в торжественном покое: Семейный гражданин че думал о герое. Корысти алчный раб, родных брегов беглен. Для злата смерть презрев средь бездны разъяренной. Спокойный демосел, богатством пресышенный. Под кровом отческим встречает дней конеп. Любовник не всегда невольником бывает. Опомнится и он — оковы разрывает И равнодушно зрит, отступник красоты, Обманчивый восторг поклонников мечты. Есть свой черел всему - трудам. успокоенью: И зоркий опыт вслел слепому

заблужденью

С светильником идет по скользкому пути. Рассудку возраст есть; но в летописях света

Наш любопытный взглял едва ль бы мог найти

От ремесла стихов отставшего поэта. Он пишет, он писал, он будет век писать. Ни летам, ни судьбе печати не сорвать

С упрямого чела служителя Парнаса. В пеленках Арует стихами лепетал, И смерть угрюмую стихами он встречал. Несчастия от муз не отучили Тасса. И Бавий наш в стране, где зла,

(О тени славные! Светила прежних лет! Простите дерзкое имен мне сочетанье), И Бавий — за него пред небом клятву лам —

По гроб не изменит ни рифмам, ни свисткам. Вотще насмешки, брань и дружбы

увещанье! С последним вздохом он издаст последний стих. Так, видно, вопреки намерений благих.

Так, видно, вопреки намерений благих, Хоть Бавия пример и бедствен и ужасен, Но наш с тобой разрыв, перо мое, напрасен!

Природа победит! И в самый этот час, Как проповедь себе читал я в первый раз, Коварный демон рифм, злословцам потакая

И слабый разум мой прельщеньем

усыпляя,

Без ведома его, рукой моей водил И пред лицом судей с избытком отягчил Повинную главу еще виною новой. С душою робкою, к раскаянью готовой, Смиряюсь пред судьбой и вновь кружусь

с пером. Не Бавия вдали угадываю взором: Он место близ себя, добытое позором, Указывает мне пророческим жезлом.

1816

### К БАТЮШКОВУ

Мой милый, мой поэт. Товарищ с юных лет! Прилу я неотменно В твой угол, отчужденный Презрительных забот. И шума, и хлопот. Толпянихся бессменно У Крезовых ворот. Пусть, златом не богаты. Твоей смиренной хаты Блюстители-пенаты Тебя не обрекли За шумной колесницей Полубогов земли Влачить стопы твои. И в лом гвой не ввели Фортуны с вереницей Затейливых страстей. Пусть у твоих лверей Привратник горделивый Не будет с булавой Веселости игривой Отказывать, спесивой Качая головой: А скуке, шестерней Приехавшей шумливо С гостями позевать. Дверь настежь растворять Рукою торопливой! И пусть в прихожей звон О друге не доложит: Но серпце, статься может, Шепнет тебе: вот он! Пусть в храмине опрятной, Уютной и приятной Для граций и друзей. Слепить не будут взоров Ни выделка уборов -Труд тысячи людей. -Ни белизна фарфоров.

Ни горы хрусталей. Сияющих, но бренных, Как счастье прилепленных К их блеску богачей. Фортуны своенравной Балованных детей! Природа-мать издавна Поэтам избрала Тропинку здесь простую. Посредственность златую В подруги им дала. Вергилия приятель, Любимый наш певец. Не приторный ласкатель. Не суетный мудрец. Гораций не был знатным. Под небом благодатным, Тибурских рощ в тени Он радостные дии Умеренности ясной С улыбкой посвящал. Друг Делии прекрасной, Богатства не желал. И староста Пафоса. Девицами Теоса При сединах увит, Не в мраморных чертогах, Не при златых порогах Угащивал харит! Стихов своих игривых Мне свиток приготовь. Стихов красноречивых, И пылких и счастливых. Где дружбу и любовь Ты, сердцем вдохновенный, Поещь непринужденно И где пленяешь нас Не громом пухлых фраз Раздутых Цицеронов, Не пискотнею стонов Тшелушных селадонов. Причесанных в тупей,

И не знобящим жаром. Лирическим угаром Пиндаров наших дней! Расколом к смертной казни Приговоренный Вкус. Наставник лучший муз. Исполненный боязни. Укрылся от врагов Под твой счастливый кров. Ла будет неотлучно Тебя он осенять. Па булет охранять Тебя от шайки скучной Вралей, вестовщиков, И прозы и стихов Работников поденных. Невежеством клейменных Пристрастия рабов! Да, убояся бога. Живушего с тобой. Дверей твоих порога Не осквернят ногой. Па запалет порога К тебе, любимец мой, Сей сволочи бездумной. И суетной и шумной Толпе забот лихих, Как древле коршун жалный. Грызущих беспощадно Усердных слуг своих! Но резвость, но веселья -Товарищи безделья -И Вакх под вечерок С Токаем престарелым И причетом веселым Пускай полетом смелым В твой мчатся уголок: А там любовь позднее Пускай в условный срок Придет к тебе, краснея. -И двери на замок! О друг мой! Мне уж зрится:

Твой скромный камелек Тихохонько курится. Вокруг него садится Приятелей кружок: Они слетелись вместе На дружеский твой зов Из разных все концов. Здесь на почетном месте Почетный наш поэт. Белева мирный, житель И равнодушный зритель Приманчивых сует. Жуковский, в ранни годы Гораний-Эпиктет. Здесь с берега свободы. Хуложеств, чудаков, Карикатур удачных. Радклиф. Шекспиров мрачных. Ростбифа и бойцов -Наш Северин любезный; Пусть нас делили бездны Зияющих морей. Но он не изменился И другом возвратился В объятия друзей! Питомец сладострастья. Пруг лакомых пиров, Красавиц и стихов. Литя румяный счастья. И ты, Тургенев. к нам! И ты. наследник тула Опасных стрел глупцам Игривого Катулла, О Блудов, наш остряк! Завистников нахальных И комиков печальных Непримиримый враг! Круг избранный, бесценный Товаришей-друзей! Вам дни мои смиренны И вам луши моей Обеты сокровенны!

Меня не будут зреть В прислужниках гордыни. И не заманит сеть Меня слепой богини! Вам, вам одним владеть Веселыми голами. Лля вас хочу и с вами Я жить и умереть!

1816

# к итальяниу. возвращающемуся в отечество

(1816)

Под небом голубым Италии прекрасной, В отечестве надежд и счастья сладких снов.

Гле воздух напоен любовью

сладострастной. Где мирт колеблется и блеск златых

плолов

В густой тени дерев с лучами дня играет, Да жизни пред тобой всегда светлеет

Да радость и любовь чело твое венчает, Но северных снегов не позабудь!

В стране, где гордый Тибр златые катит волы. Гле Капитолиум вознес свою главу,

Воспомни прах Кремля, сей памятник своболы. Воспомни славную в падении Москву!

Иди, куда тебя отца зовут моленья; В объятиях согрей ты старческую грудь, Но в первой радости любви и умиленья Нас, северных друзей, не позабудь.

## д. в. давыдову

(1816 года)

Лавыдов: Где ты? что ты? Сроду Таких проказ я не видал; Гол канул вслед другому году... Или, перенимая моду Певцов конфект и опахал И причесав для них в угоду Жеманной музе мадригал, Скажу: май два раза природу Зеленым бархатом постлал. И разогрел дыханьем воду, И вечных граций хороводу Резвиться в рощах заказал -С тех пор. как от тебя ни строчки, Ни двоеточия, ни точки Хоть на смех я не получал. Чем мне почесть твое забвенье? Теряюсь я в недоуменье. Иль, как мундирный идеал, Под ношей тучных эполетов, Ты вместо речи и ответов Гілечом да шпорой говоришь И лучшего пера не знаешь. Как то, которым шеголяешь И гордо с шляпы шевелишь? Иль дружба, может быть, в отставке, Отбитая сестрой своей. Сидит печально на прилавке У непризнательных дверей. И для отсутственных друзей Помина нет в походной ставке Непостоянных усачей? Ты наслаждайся с новой гостью. Но берегись, чтоб наконец, Платя за хлеб-соль сердца злостью, Не захозяйничал жилец. Иль, может быть, мудрец угрюмый, На светлое свое чело Ты, розам радостей назло.

Навел бразды спесивой думы; Оценшик строгий строгих благ, Стращась любви и пружбы ныне. От двух сердечных побродяг Ты держишь сердие в карантине. Чем не пошутит хитрый враг? Уж верить ли моим гаданьям? Сказав прости очарованьям. Назло пленительных грехов, И упоительным мечтаньям Весны, веселий и стихов. Любви призыву ты не внемлешь, Но в клире нравственных певцов Перо Хераскова приемлешь И мысленно заране дремлешь В акалемических венках! В твоем камине на кострах Пылают: красоты угодник -Роскошный Душеньки певец, Теоса мудрый греховодник И соблазнительный мудрец -Наставник счастия Гораций: И окаянного Парии. Поклонника единых граций, Которому и ты сродни (Сказать не в гнев, а мимоходом), Уж не заставишь в оны дни Ожить под русским переводом. Постясь и чувством и умом, Не знаешь прежних мясоедов, Ни шумных дружеских обедов, Ни тайных ужинов влвоем. Где с полночи до ранней зори Веселье болро спорит с сном. Теперь живой memento mori, Мороча и себя и нас. Не испугавшись Молиера. Играешь ролю лицемера: Иль, может... Но на этот раз Моим поклепам и догадкам И стихотворческим нападкам Пора мне положить конец.

Лихого Бурцова знакомец,
Тройного хмеля будь питомец —
Вина, и песен, и любви
Или, мудрец тяжеловесный,
Свой стих веселый протрезви
Водою нравственности пресной, —
До этого мне дела нет:
Рядись как хочешь на досуге —
Но мне на голос дай ответ
И, помня о старинном друге,
Ты будь Денисом прежиях лет!

#### погреб

С Олимпа изгнаны богами, веселость с Истиной святой Шатались по свету друзьями, Людьми довольчы и собой; но жизнь бродяг им надоела, наскучила и дружбы связь, в колодевь Истина засела, веселость в погреб убралась.

На юность вечную от граций С патентами Анакреон И мудрый весельчак Гораций К ней приходили на поклон. Она их розами венчала, И розы дышат их теперь; Она Державина внушала, Когда ковина он славил дщерь.

Она в Мелецком воскресила
На хладном севере Полье,
Я с Дмитревым друзей манила
На скромное житье-бытье.
И Пиндар наш — когда сослаться
на толки искренних новес —

Охотник в погреб был спускаться, Чтобы взноситься по небес!

Почто же наших дней поэты Не подражают старикам И музы их, наяды Леты, Зевая, сон наводят нам? Или, покрывшись облаками, Не хочет Феб на нас взглянуть? Нет! К славе путь зарос меж нами За то, что в погреб брошен путь!

От принужденья убегает Подруга резвости, любовь; Она в гостиной умирает, А в погребе живится вновь. У бар частехонько встречаешь, Что разум заменен вином, Перед столом у них зеваещь, Но не зеваешь за столом.

Друзья! Вы в памяти храните, что воды воду лишь родят, — восторг стихов вы там индте, Где расцветает виноград. О, если б Бахус в наказанье мне шайку водопийд отдал, я всех бы их на показнье в порожий потреб отослал!

1816

Когда беседчикам Державин пред концом Жилища своего не завещал в наследство, Он знал их твердые права на желтый дом И прочил им соседство.

Конец 1816 - начало 1817

# всякой на свой покрой

Портных у нас в столице много, все моде следуют одной: Шьют ровной, кажется, иглой, но видишь, всматриваясь строго, что каждый шьет на свой покрой.

Портными нас всех можно счислить: Покрой у каждого есть свой. И тот, кто мастер сам плохой, Других принудить хочет мыслить И поступать на свой покрой.

Дай бог покойнику здоровье!
Вольтер чудесный был портной:
В стихах, записочке простой,
в исторье, в сказках, в богословье
Везде найдешь его покрой.

Уча, нас комик забавляет: Денис тому пример живой; Но Вралькин сам себе большой, И на смех прочим одевает Он Талию на свой покрой.

Старик Федул, муж правил строгих, Быть хочет в доме головой; Жена пред ним равна с травой. Но голове, не хуже многих, Наряды шьет на свой покрой.

Язык наш был кафтан тяжелый И слишком пахнул стариной; Дал Карамэнн покрой иной. Пускай ворчат себе расколы! Все приняли его покрой.

Пускай баллады — бабын сказки, Пусть черт качает в них горой; Но в них я вижу слог живой, Воображенье, чувство, краски, — Люблю Жуковского покрой.

Пусть мне дурачество с любовью Дурацкий шьют колпак порой; Лишь парк бы только причет злой Не торопился по условью Убрать меня на свой покрой!

(1817)

# стол и постеля

Полюбил я сердцем Леля, По сердцу пришел Услад! Был бы стол, была б постеля— Я доволен и богат.

Пусть боец в кровавом деле Пожинает лавр мечом; Розы дышат на постели, Виноградник за столом.

Одами поэт Савелий Всех пленяет кротким сном; Век трудится для постели Он за письменным столом.

Бедствий меньше бы терпели, Если б люди, страстны к злу, Были верны в ночь постели, Верны днем, как я, столу,

За столом достигнув цели, На постель я часто шел, Завтра, может быть, с постели Понесут меня на стол.

(1817)

#### К БАТЮШКОВУ

Шумит по рошам ветр осенний. Прева стоят без украшений, Приады скрылись по вуплам: И разувенчанная Флора, Воздушного не слыша хора, В печали бродит по садам. Певец любви, певец игривый И граний баловень счастливый. Стыдись! Тебе ли жить в полях? Ты ль булешь в праздности постылой В деревне тратить век унылый. Как в келье дремлющий монах? Нет! Быть отшельником от света -Ни славы в том, ни пользы нет: Будь терпелив, приспеют лета -И сам тебя оставит свет. Теперь, пока еще умильно Глядят красавицы на нас И серпце, чувствами обильно. Знакомо с счастием подчас, Пока еще у нас играет Живой румянец на щеках И радость с нами заселает На шумных Вакховых пирах -Не будем, вопреки природы И гласу сердца вопреки, Свои предупреждая годы. Мы добиваться в старики! Локоле роз в садах не тронет Мертвящей осени рука. Любимца Флоры, мотылька, Ничто от розы не отгонит. Пример и мы с него возьмем! Как мотылек весною к розе. И мы к веселью так прильнем, Смейся времени угрозе! Ах! юностью подорожим! В свое пусть старость придет время. Пусть лет на нас наложит бремя -Навстречу к ней не поспешим.

Любви, небесным вдохновеньям, Забавам, дружбе, наслажденьям Дней наших поручая бег, Судьбе предавшися послушно, Ее ударов равнодушно Дождемся мы средь игр и нег. Когда же смерть нам в дверь заглянет Звать в заточение свое, Пусть лучше на пиру застанет, Чем мертвыми и до нее.

(1817)

# **ДОВЕДЬ**

Попавшись в доведи на шашечной доске, Зазналась шашка пред другими, Забыв, что из одной она и кости с ними И на одном сработана станке. Игрок по прихоти сменил ее другою И продолжал игру, не думая о ней.

При счастье чванство впрок бывает у людей; Но что, скажите, в нем, как счастье к нам спиною?

О доведи-временщики
На шахматном паркете!
Не забывайте, что на свете
Игрушки царской вы руки.

Январь - февраль 1817

# УСТАВ СТОЛОВОЙ

(Подражание Панару)

В столовой нет отлик местам. Как повар твой ни будь искусен, Когда сажаешь по чинам, Обед твой лакомый невкусен. Равно что верх стола, что низ, Нет старшинства у гастронома: Куда попал, тут и садись, Я и в гостях хочу быть дома.

Простор локтям: от тесноты Не рад и лучшему я блюду; чем дале был от красоты, тем ближе к ней я после буду. К чему огромный ряд прикрас И блюда расставлять узором? За стол сажусь я не для глаз И сыт желаю быть не взором.

Спаси нас, боже, за столом От хлопотливого соседа: Он потчеваньем, как ножом, Пристанет к горлу в час обеда. Не в пору друг гошней врага! Пусть каждый о себе хлопочет И, сам свой барин и слуга, По воле пьет и ест как хочет.

Мне жалок пьяница-хвастун, Который пьет не для забавы: Какой он чести ждет, шалун? Одно бесславье пить из славы, На ум и взоры ляжет тьма, Когла напьешься без оглядки, — Вино пусть нам придаст ума, А не мутит его остатки.

Веселью будет череда; Но пусть и в самом упоенье

Рассудка легкая узда Дает веселью направленье. Порядок есть душа всего! Бог пиршеств по уставу правит; Толстой, верховный жрец его, На путь нас истинный наставит:

Гостеприимство — без чинов, Разнообразнесть — в разговорах, в рассказах — бережливость слов, Холоднокровье — в жарких спорах, Без умничанья — простота, Веселость — дух свободы трезвой, Без едкой желчи — острота, Без шутовства — соль шутки резвой.

Август - сентябрь 1817

# прощание с халатом

Прости, халат! товариш неги праздной, Досугов друг, свидетель тайных дум! С тобою знал я мир однообразный, Но тихий мир, где света блеск и шум Мне в забытьи не приходил на ум. Искусства жить недоученный школьник. На поприше обычаев и мод. Где прихоть-царь тиранит свой народ, Кто не вилял? В гостиной я невольник, В углу своем себе я господин, Свой меря рост не на чужой аршин. Как жалкий раб, платящий дань злодею. И день и ночь, в неволе изнурясь, Вкушает рай, от уз освоболясь, Так, сдернув с плеч гостиную ливрею И с ней ярмо взыскательной тшеты. Я оживал, когда, одет халатом, Мирился вновь с покинутым Пенатом: С тобой меня чуждались суеты.

Ласкали сны и нянчили мечты. У камелька, где яркою струею Алел огонь, вечернею порою, Залуминвость, красноречивый друг, Живила сон моей глубокой лени. Минувшего проснувшиеся тени В прозрачной тьме толпилися вокруг; Иль в будущем, мечтаньем окриленный, Я рассекал безвестности туман. Сближая даль, жил в жизни отдаленной И, с истиной перемешав обман, Живописал воздушных замков план. Как я в твоем уступчивом уборе В движеньях был портного не рабом, Так мысль моя носилась на просторе С належдою и памятью втроем. В счастливы дни удачных вдохновений, Когла легко, без велома труда, Стих под перо ложился завсегда И рифма, враг невинных наслаждений, Хлыстовых бич, была ко мне добра; Как часто, встав с Морфеева одра, Шел прямо я к столу, гле Муза с лаской Жлала меня с посланьем или сказкой И вымыслом, нашептанным вчера. Домашний мой наряд ей был по нраву: Прием ее, чужд зветскому уставу, Благоволил небрежности моей. Стих вылетал свободней и простей: Писал шутя, и в шутке легкокрылой Работы след улыбки не пугал. Как жалок мне любовник муз постылый. Который нег халата не вкушал! Поклонник мод, как куколка одетый И чопорным восторгом подогретый, В свой кабинет он входит, как на бал. Его цветы - румяны и белила. И, обмакнув в лушистые чернила Перо свое, малюет мадригал. Пусть грация жеманная в уборной-Дарит его улыбкою притворной За то, что он выказывал в стихах

Слог расписной и музу в завитках: Но мне пример: бессмертный сей неряха -Анакреон, друг красоты и Вакха, Поверьте мне, в халате пил и пел: Муз баловень, харитами изнежен И к одному веселию прилежен. Играя, он бессмертие задел. Не льшусь его причастником быть славы. Но в лени я ему не уступлю: Как он, люблю беспечности забавы, Как он, лосуг и тихий сон люблю. Но скоро след их у меня простынет: Забот лихих меня обступит строй. И ты, халат! товариш лучший мой, Прости! Тебя неверный друг покинет. Теснясь в рядах прислуженцев властей, Илу тропой заманчивых сетей. Что ждет меня в пути, где под туманом Свет истины че различишь с обманом? Кула, слепен, неопытный слепен. Я набрелу? Где странствию конец? Как покажусь я перед трон мишурный Владычицы, из свесправной урны Кидающей подкупленной рукой Дары свои на богомольный рой, Толияшийся с кадилами пред нею? Заветов я ее не разумею, -Притворства чужд и принужденья враг, От юных иней ценитель тихих благ. В неловкости, пред записным проворством Искусников, воспитанных вритворством, Изобличит меня мой каждый шаг. И новичок еще в начке гибкой: Всем быть подчас и вместе быть ничем И шею гиуть с запасною удыбкой Под золотой, но тягоствый ярем; На поприще, где беспрестанной сшибкой Волнуются противников ряды, Оставлю я на торжество вражды, Быть может, след моей отваги тщетной И неудач постыдные следы. О мой халат, как в старину приветный!

Прими тогда в объятия меня. В тебе найду себе отраду я. Прими меня с досугами, мечтами, Венчавшими весну мою цветами. Сокровище благ прежних возврати: Дай радость мне, уединясь с тобою, В тиши страстей, с спокойною душою И не краснев пред тайным судиею. Бывалого себя в себе найти. Согрей во мне в холодном принужденье Остывший жар к благодеяньям муз. И гений мой, освободясь от v3. Уснувшее разбулит влохновенье. Пусть прежней вновь я жизнью оживу И, сладких снов в волшебном упоенье Переродясь, пусть обрету забвенье Всего того, что видел наяву.

21 сентября 1817 Остафьево

# ЦВЕТЫ

Спешите в мой прохладный сад, Поклонники прелестной Флоры! Здесь всюду манит ваши взоры Ее блистающий наряд.

Спешите красною весной Набрать цветов как можно боле: Усей цветами жизни поле! — Вот мудрости совет благой.

По вкусам, лицам и годам Цветы в саду своем имею; Невинности даю лилею, Мак сонный— приторным мужьям, Душистый ландыш полевой — Друзьям смиренным Лизы бедной, Нарцис несчастливый и бледный — Красавцам, занятым собой.

В тени фиалка, притаясь, Зовет к себе талант безвестный; Любовник встретит мирт прелестный, Спесь барскую надутый князь.

Дарю иную госпожу Пучком увядших пустоцветов, Дурманом многих из поэтов, А божьим деревом ханжу.

К льстецам, прислужникам двора, Несу подсолнечник с поклоном; К временщику иду с пионом, Который был в цвету вчера;

Злых вестовщиц и болтунов Я колокольчиком встречаю; В тени от взоров сокрываю Для милой розу без шипов.

1817?

#### УХАБ

Над кем судьбина не шутила, И кто проказ ее не раб? Слепая приговор скрепила — И с бала я попал в ухаб!

В ухабе сидя, как в берлоге, Я на досуге рассуждал И в свете, как и на дороге, Ухабов много насчитал.

Ухабист путь к столице счастья, Но случай будь на облучке — Ни ям не бойся, ни ненастья! Засни — проснешься, сон в руке!

Тебя до места, друг убогий, Достоинство не довезет: Наедет случай — и с дороги Как раз в ухаб тебя столкнет.

Чем груза более в поклаже, Чем выше ход твоих саней, Тем путь опасней! Яма та же В смиренных розвальиях сносней!

Рифмач! Когда в тебе есть совесть, В чужие сани не садись: Ты Фаэтона вспомни повесть И сесть в ухаб поберегись!

Иной по Липецкому тракту Доехать к Талии хотел, Но с первого он сбился акту, В ухаб попался и — засел.

Февраль 1848

Иссохлось бы перо твое бесплодно, Засухою скончались бы листы, Но помогать бедам искусству сродно: В желчь зависти перо обмокнешь ты — И сызнова на месяп-два свободно С него польются клеветы.

1818

«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, —

Нам кланяться развалинам

бесплодным Пальмиры древней иль Афин?
Нет, лучше в Грузино пойду путем доходным:
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин.
Оставим славы дым поэтам

Я не поэт, я дворянин».

Конец сентября или начало октября 1818

#### толстому

Американец и цыган. На свете нравственном загадка. Которого, как лихорадка, Мятежных склонностей дурман Или страстей кипящих схватка Всегла из края мечет в край, Из рая в ал. из ала в рай! Которого душа есть пламень, А vм - холодный эгоист: Под бурей рока - твердый камень! В волненье страсти - легкий лист! Кула ж меня нелегкий ташит И мой раздутый стих таращит, Как стих того торговца од. Который на осьмушку смысла Пул слов с прибавкой выдает? Здесь муза брода не найдет: Она над бездною повисла. Как ей спуститься без хлопот И как. не дав толчка рассудку И не споткнувшись на пути. От нравственных стихов сойти Прямой дорогою к желудку? Но, впрочем, я слыхал не раз, Что наш желудок - чувств властитель И помышлений всех запас. Поэт, политик, победитель -Все от него успеха ждут: Судьба народов им решится: В желудке пища не сварится -И не созреет славный труд: Министр объелся: сквозь дремоту Секретаря прочел работу -И гибель царства подписал. Тот натощак бессмертья ищет, Но он за драмой в зубы свищет -И свет поэта освистал. К тому же любопытным ухом Умеешь всем речам внимать; И если возвышенным духом

Подчас ты унижаешь знать. Зато ты граф природный брюхом И всем сиятельным пол стать! Ты знаешь цену Кондильяку, В Вольтере любишь шуток дар И платишь серлием лань Жан-Жаку. Но хуже ль лучших наших бар Ценить умеешь кулебяку И жирной стерляди развар? Ну, слава богу! Пусть с дороги Стихомаранья лютый бес Кидал меня то в ров, то в лес, Но я, хоть поизбивши ноги, До цели наконец долез. О кухне речь - о знаменитый Обжор властитель, друг и бог! О. если сочный и упитый, Постойным быть мой стих бы мог Твоей щедроты плодовитой! Приправь и разогрей мой слог. Пусть будет он, тебе угодный, Душист, как с трюфлями пирог, И вкусен, как каплун дородный! Прочь Феб! и двор его голодный! Я не прошу себе венка: Меня не взманит лавр бесплодный! Слепого случая рука Пусть ставит на показ народный Зажиточного дурака -Проситься в дураки не буду! Я не прошусь закинуть уду В колодезь к истине сухой: Ложь лучше истины иной! Я не прошу у благодати Втереть меня к библейской знати И по кресту вести к крестам 1, Ни ко двору, ни к небесам. Просить себе того-другого С поклонами я не спешу:

<sup>·</sup> Смотри Лабзина.

Мие нужен повар — от Толстого Я только повару прошу!

19 октября 1848 Варшава

Ты прав! Сожжем, сожжем его творенья! Он не по нас! Галиматьи в нем нет! В нем смелый ум, потомок просвещенья; Есть жар, есть вкус, сей вечно

юный цвет!

Но что нам в них? Он грации улыбкой

Был вдохновен, когда шутя писал,

И слог его, уступчивый и гибкой,

Живой Протей, все измененья брал.

Но что нам в том? Пусть яркий пламень

казн Венец творца и наш позор сожжет! Но ты, дружок, ты чужд такой боязни! Как сжечь тебя? Не загорится дед!

1818?

Был древний храм готического зданья, Обитель сов, увынья и молчанья. Узрел его художник молодой, Постиг умом обилье средств,

в нем скрытых, Сломал ряд стен, уж временем подрытых, И, чародей, испытанной рукой На груде их, из их развалин новый чертог воздвиг. Величье, простота,

<sup>1</sup> Сия быль написана лет за десять и лежала забытая в монх бумагах: 19 20 № «Московского вестника» привел мне ее на память и дает ей ныне цену новости и уместной случайности. Критика, подобная критике г-на Арцыбашева, «Московский вестник», который с коленопреклонением принимает ее и молит, как даяния, достойного себя; торжественное известие, сообщенное «Московским вестником», что наконен и г-н Каченовский собрадся с силами и готовится идти по следам г-на Арцыбашева; г-н Арцыбашев, критикующий слог и язык Карамзина: «Московский вестник», признающийся, что критика г-на Арцыбашева написана с «выходками, лично относящимися к Карамзину и писанными не с хладнокровием», но, несмотря на то, или, может быть, именно смотря на то, открываюший ей радушные объятия; союз, смещение и заговор сих имен в виду имени, заслуг и славы Карамзина - все это явление более смешное, нежели прискорбное для нашей литературной и народной чести. Тут нет повода к рассуждениям, к исследованиям, к ответам систематическим: тут один повод к осмеянию. (Сочинитель).

Искусство, вкус, красивость, чистота Дивят глаза, и зодчий... Но суровый Закон судьбы свершился и над ним. Так решено: на всех не угодим! И зодчий наш, причастный вечной славы. Не избежал хулителей трудов. Враги нашлись; но где ж? — в семействе

Из теплых гнезд изгнанники, в дубравы Они с стыдом пуствлись, и в дуплах, В досаде злой, в остервененье диком, Совиный их ночной ареопаг Труд зодчего позорил дерзким криком.

Язык отцов — тот устарелый храм; Карамзина сравним с отважным зодчим; С семьей же сов, друзья, и с прочим, прочим. Кого и что сравнить — оставлю вам.

1818?

Наш свет — театр; жизнь — драма; содержатель — Судьба; у ней в руке всех лиц запас: Министр, богач, монах, завоеватель В условный срок выходит напоказ. Простая чернь, отброшенная знатью, Мы — зрители, и, дюжийную братью, В последний рэд отталкивают нас. Но платим мы издержки их проказ И уж зато подчас, без дальних справок, Когда у них в игре оплошность есть, Даем себе потеху с задних лавок За свой алтын освистывать их честь.

18182

Для славы ты здоровья не жалеешь, но берегись, недолго до греха; над рифмою ты целый век потеешь, А там как раз прозябнешь от стиха.

1818?

#### ПЕТЕРБУРГ

(отрывок)

(1818 года)

Я вижу град Петров чудесный, величавый, по манию Петра воздвигшийся из блат, Наследный памятник его могущей славы, Потомками его украшенный стократ! Повсюду зрю следы великия державы, И русской славою след каждый озарен. Се Петр, еще живый в меди

красноречивой! Под ним полтавский конь, предтеча

горделивый Штыков сверкающих и веющих знамен. Он парствует еще над созданным

им градом, Приосеня его державною рукой, Народной чести страж и злобе страх

немой. Пускай враги дерзнут, вооружаясь адом, Нести к твоим брегам кровавый меч

войны, Герой! Ты отразишь их неподвижным взглядом.

В. Готовый пасть на них с отважной

Бегут — и где они? — (и) снежные сугробы В пустынях занесли следы безумной

злобы.

Так, Петр! ты завещал свой дух сынам побед, И устрашенный враг зрел многие Полтавы. Питомец твой, громов метатель двоеглавый,

На поприще твоем расширил свой полет. Рымникский пламенный и Задунайский твердый! Вас здесь согражданин почтит улыбкой гордой.

Но жатвою ль одной меча страна богата? Одних ли громких битв здесь след

Иные подвиги, к иным победам ревность Поведает нам глас красноречивых стен, — Их юная краса затмить успела древность. Искусство здесь везде вело с приролой блаш

И торжество свое везде знаменовало; Могущество ума — мятеж стихий смиряло, И мысль, другой Алкид, с трудов

> взыскала дань.

Ко славе из пелен Россия возмужала И из безвестной тымы к владычеству прешла.

Так ты, о дщерь ее, как манием жезла, Честь первенства, родясь, в столицах, восприяла.

Искусства Греции и Рима чудеса — язлят с дивом над собой полночны небеса. Чертоги кесарей, сады Семирамиды, волшебны острова Делоса и Киприды! Чья смелая рука совокупила вас? чей повелительный, назло природе, глас Содвинул и повлек из дикия пустыни Громады вечных скал, чтоб разостлать твердыни

По берегам твоим, рек северных глава, Великолепная и светлая Нева?

Кто к сим брегам склонил торговли алчной крылья И стаи кораблей, с дарами изобилья, От утра, вечера и поллия к нам пригнал? Кто с древним Каспием Бельт юный сочета п? Державный дух Петра и ум Екатерины Труд медленных веков свершили в век елиный. На Юге меркнул день - у нас он рассветал. Там предрассулков меч и светоч возмушенья Грозились ринуть в прах святыню просвещенья. Убежищем ему был Север, и когда В Европе зарево крамол зажгла вражда И древний мир вспылал, склонясь печальной выей. -Лух творческий парил нал юною Россией И мошно влек ее на полвиг бытия. Хуложеств и наук блестящая семья Отечеством другим признала нашу землю. Восторгом смелый путь успехов их объемлю И на рассвете зрю лучи златого дня. Железо, покорясь влиянию огня, Здесь легкостью дивит в прозрачности ограды. За коей прячется и смотрит сал прохлады. Полтавская рука сей разводила сад! Но что в тени его мой привлекает Вот скромный дом, ковчег воспоминаний славных! Свидетель он надежд и замыслов

Свидетель он надежд и замыслов державных! Здесь мыслил Петр об нас. Россия! Здесь твой храм! О, если жизнь придать бесчувственным стенам И тайны царских дум извлечь из хладных сводов,

Какой бы мудрости тот глас отзывом был, Каких бы истин гром незапно поразил Благоговейный слух властителей народов! Там, зодчий, силясь путь бессмертию

простерть, Возносит дерзостно красивые громады. Полночный Апеллес, обманывая взгляды, Дарует кистью жизнь, обезоружив смерть. Ваятели, презуев небес ревнивых мщенье, Вдыхают в вещество мысль, чувство

и движенье.
Природу испытав, Невтонов ученик
Таинственных чудес разоблачает лик

Иль с небом пламенным в борьбе отъемлет, смелый.

Из гневных рук богов молниеносны

стрелы! Мать песней, смелая царица звучных дум, Смягчает дикий нрав и возвышает ум. Здесь друг Шувалова воспел Елисавету, И. юных русских муз блистательный

рассвет, Его счастливее — как русский и поэт — Екатеринин век Державин предал свету. Минервы нашей ум Европу изумлял: С успехом равным он по свету рассылал Приветствие в Ферней, уставы самоедам Иль на пути в Стамбул открытый лист

победам.
Полсветом правила она с брегов Невы
И утомляла глас стоустныя молвы.
Блестящий век! И ты познал закат

условный!
И твоего певца уста уже безмолвны!
Но нам ли с завистью кидать
ревнивый взглял

На прошлые лета и славных действий ряд?
Наш век есть славы век, наш царь —

любовь вселенной!

Земля узрела в нем небес залог священный. Залог благих надежд, залог святых наград! С народов сорвал он оковы угнетенья. С царей снимает днесь завесу заблужденья. И, с кроткой мудростью свой соглася язык. С престола учит он народы и владык; Уж зреет перед ним бессмертной славы жатва! Счастливый вождь тобой счастливых россиян! В лушах их раздалась луши прекрасной клятва: Петр создал полданных, ты образуй

граждан!
Пускай уставов дар и оных страж — свобода.
Обетованный брег великого народа,
Всех чистых доблестей распустит семена.
С благоговеньем ждет, о царь,

чтоб счастье давший ей дал и права на счастье! на счастье! «Народных бел творец — слепое самовластье», — из праха падших царств сей голос восстает. Страстей преступных мрак проникнувши

Закона зоркий взгляд над царствами блюдет.

Как провидения недремлющее око. Предвижу: правды суд — страх сильных, слабых щит — Небесный приговор земле благовестит.

неоесный приговор земле олаговестит. С чела оратая сотрется пот неволи. Природы старший сын, ближайший братьев друг Свободно проведет в полях наследный плуг, И светлых нив простор, приют свободы мирной. Не будет для него темницею обширной. Как искра пол золой, скрывая блеск

и жар, Мысль смелая, богов неугасимый дар, Молчанья разорвет постыдные оковы. Умы воспламенит ко благу пламень

новый. К престолу истина пробьет отважный ход. И просвещение взаимной пользы цепью Тесней соединит владыку и народ. Присутствую мечтой торжеств

Свободный гражданин свободныя земли!
О царь! Судьбы своей призванию внемли.
И Александров век светилом незакатным Торжественно взойдет на русский

небосклон, Приветствуя, как друг, сияньем благодатным Грядущего еще не пробужденный сон. Август 1818 — август 1819

# давным-давно

Давно ли ум с фортуной в ссоре, А глупость — счастия зерно? Давно ли искренним быть — горе, Давно ли честным быть смешно? Давно ль тридцатый год Изоре? Давным-давно.

Когда Эраст глядел вельможей, Ты, Фрол, дышал с ним заодно. Вчера уж не в его прихожей Вертелось счастья веретно: Давно ль с ним виделся? — «О боже! Давным-давно».

«Давно ль в ладу с здоровьем, силой Честил любовь я и вино?»— Раз говорил подагрик хилый; Жена в углу молчала, но... В ответ примолвил вздох унылый; Давным-давно.

Давно ль знак чести на позорном Лишь только яркое пятно, Давно ль на воздухе придворном Вдруг и гепло и студено И держит правду в теле черном? Давным-давно.

(1819)

# две собаки

«За что ты в спальне спишь, а зябну я в сенях?» — в сенях?» — у мопса жирного сиросил кобель курчавый. «За что? — тот отвечал. — Вся тайна в двух словах: Ты в дом для службы взят, а я взят для забавы».

(1819)

# БИТЫЙ ПЕС

Пес лаял на воров; пса утром отодрали — За то, что лаем смел встревожить барский сон. Пес спал в другую ночь; дом воры обокрали: Отодран пес за то, зачем не лаял он. (1819)

# ЛВА ЖИВОПИСНА

В столицу съехались портретны мастера. Петр плох, но с деньгами; соперник Рафаэлю — Иван, но без гроша. От утра до утра То женщин, то мужчин малюет кисть Петра; Иван едва ли кисть и раз возьмет в неделю. За что ж им от судьбы не равен так дележ? Портерт Петра был льстив, портрет Ивана — схож. (1819)

### ЧЕЛОВЕК И МОТЫЛЕК

Над мотыльком смеялся человек. «Гость утренний! по чести, ты мне

жалок! — Он говорит. — Мгновенье — вот твой век! И мотыльку могила — куст фиалок». За годом год торопится вослед, И старику отсчитано сто лет. Час смерти бьет! Старик на смертном

ложе, Вздохнув, сказал: «И век — мгновенье тоже!»

(1819)

Вписавшись в цех зоилов строгих, будь и к себе ты судия. Жуковский пишет для немногих, А ты для одного себя. Январь 1819

Чтоб полный смысл разбить в творениях певца, Поодиначке в нем ты стих коварно удишь; В бессмыслице ж своей тогда уверен будешь, Когда прочтешь себя с начала до конца. Январь 1819

Куда летишь? К каким пристанешь

Корабль, несущий по волнам Судьбы великого народа? Что ждет тебя? Покой иль бурей непогода? Погибнешь иль прейдешь со славою к векам, Потомок древних сосн, Петра рукою мощной во прах низверженных в степях, где Бельт полнощный, Дивясь, зрел новый град, возникший средь чудес? Да будет над тобой покров благих небес!

Мы видели тебя игрой сердитой влаги, Грозой разбитый мачт конец твой предвещал; Под блеском молний ты носился между скал, Но силою пловцов, чад славы и отваги, На якорь опершись, ты твердо устоял, Недаром ты преплыл погибельные мели, И тучи над тобой рассек приветный свет; Обдержанный под бурей бед, Незримым кормщиком ты призван к славной цели.

Шести морей державный властелин, Ты стой в лицо врагам, как браней исполин! Давно посол небес, твой страж, орел двуглавый На гордом флаге свил гнездо побед и славы. Пускай почиет днесь он в грозной тишине,

Приосенив тебя своим крылом общирным! Повольно гром метал ты в пламенной,

От утренних морей к вечерней стороле. Лиесь путь тебе иной: теки к победам

мирным! Вселенною да твой благословится бет! Открой нам новый мир за новым небосклоном!

Пловнов ты приведи на тот счастливый брег.

Гле парствует в согласии с законом Свобода смелая, народов божество; Где рабства нет вериг, оков немеют звуки, Где благоденствуют торговля, мир, науки И счастие граждан - владыки торжество!

# **ЛВА ЧИЖА**

«О чем так тужишь ты? — чиж говорил чижу. -Злесь в клетке во сто раз приятней жить. чем в поле». «Так, - молвил тот, - тебе, рожденному в неволе: Но я, я волю знал, и я о ней тужу». (1819)

# K B. A. WYKOBCKOMY

(Подражание сатире III Депрео)

О ты, который нам явить с успехом мог И своенравный ум и беспорочный слог, В боренье с трудностью силач необычайный.

13 июня 1819

Не тайн поэзии, но стихотворства тайны, Жуковский! от тебя хочу просить давно. Поэзия есть дар, стих — мастерство одно. Природе в нас зажечь светильник

вдохновенья, Искусства нам дают пример и наставленья. Как с рифмой совладеть, подай ты мне

Не ты за ней бежишь, она тебе вослед; Угрюмый наш язык как рифмами

Но прихотям твоим упор его не вреден, Не спотыкаешься ты на конце стиха И рифмою свой стих венчаешь без греха. О чем чи говоришь, она с тобой в союзе И верный завсегда попутчик смелой музе. Но я, который стал поэтом на беду, Едва когда путем на рифму набреду; Не столько труд тяжел в Нерчинске

рудокопу, Как мне, поймавши мысль, подвесть ее под стопу И рифму залучить к перу на острие.

и рифму залучить к перу на острие. Ум говорит одно, а взлорщица свое. Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков, —

Державин рвется в стих, а втащится

— Херасков.

В стихах моих не раз. ее благодаря.

В стихах моих не раз, ее благодаря, Трус Марсом прослывет, Катоном раб царя,

И, словом, как меня в мороз и жар ни мечет, А рифма, надо мной ругаясь.

мне перечит. С досады, наконец, и выбившись из сил,

Даю зарок не знать ни перьев, ни чернил. Но телько кровь во мне, споконвшись,

остынет И неуспешный лов за рифмой ум покинет, Нежданная, ко мне является она, И мной владеет вновь парнасский сатана. Опять на пытку я, опять бумагу в руки —

За рифмой рифмы ждать, за мукой новой муки.

Еще когда бы мог я, глядя на других, Впопад и невпопад сажать слова в мой стих:

Довольный счетом стоп и рифмою

богатой, Пестрил бы я его услужливой заплатой. Умел бы, как другой, паря на небеса, Я в пляску здесь пустить и горы и леса

Я в пляску здесь пустить и горы и леса И в самый летний зной в лугах срывая розы,

Насильственно пригнать с Уральских гор морозы. При помощи таких союзников, как встарь,

Из од своих бы мог составить рифм словарь
И Сумарокова одеть в покрове новом:

Но мой пужливый ум дрожит над каждым словом. И рифма праздная, обезобразив речь,

Хоть стих и звучен будь, — ему как острый меч.

Скорее соглашусь, смиря свою отвату, Стихами бельми весь век чернить бумагу, Чем слепо вклеивать в конец стихов

слова.
И, написав их три, из них мараю два.
Проклятью предаю я, наравие с убийней.
Того, кто первый стих дерзнул стеснить

границей И вздумал рифмы цепь на разум наложить.

Не будь он — мог бы я спокойно век дожить, Забот в глаза не знать и, как игумен

жирный, Спать ночью, днем дремать в объятьях лени мирной. Ни тайный яд страстей, ни зависти змея Грызущею тоской не трогают меня. Я Зимнего дворца не знаю переходов, Корысть меня не мчит к брегам чужих народов. Ловольный тем. что есть, признательный

судьбе, не мог бы в счастье знать и равного

Но, заразясь назло стихолюбивым ядом, Свой рай земной сменил я добровольным адом. С тех пор я сам не свой: прикованный

Как древле изгнанный преступник

Богами брошен был на жертву хищной власти.

Насытить не могу ненасытимой страсти. То оборот мирю с упрямым языком, То выживаю стих, то строфу целиком, И, силы истоща в страдальческой работе, Тем боле мучусь я, что мучусь по охоте. Блаженный Н(иколев). ты этих мук

не знал Пока рука пером водила, ты писал, И полка книжная, твой знаменуя гений, Трещит под тяжестью твоих

стихотворений.

Пусть слог твой сух и вял, пусть холоден
твой жар.
Но ты, как и другой, Заикину товар.

Благодаря глуппам не залежишься в лавке! «Где рифма налицо, смысл может быть

в неявке!» — Так думал ты — и том над томом громоздил:

Не жалок, правилам кто ум свой покорил.

покорил Удачный выбор слов невежде не помеха; Ему что новый стих, то новая потеха. С листа на лист, резвясь игривою рукой, Он в каждой глупости любуется собой. Напротив же, к себе писатель

беспристрастный, Тщась беспорочным быть, — в борьбе с собой всечасной.

Оправданный везде, он пред собой

всем нравясь, одному себе он не на прав. И часто, кто за дар прославлен целым светом.

Тот проклинает день, в который стал поэтом.

Ты, видя подо мной расставленную сеть, Жуковский! научи, как с рифмой совладеть.

Но если выше сил твоих сия услуга, То от заразы рифм избавь больного друга!

Август 1819

# СИБИРЯКОВУ

Рожденный мирты рвать и спящий на соломе, В отечестве поэт, кондитор в барском

Доме!

к тебе, Как смел, Сибиряков, ты, вопреки судьбе, Опутавшей тебя веригами насилья, — Отважно развернуть воображенью

Крылья?
И, званьем раб, душой — к свободе
вознестись?
«Ты мыслить вздумал? Ты? Дружок!
перекрестись, —
Кричит тебе сын тымы, сиятельства

наследник, — Не за перо берись: поди надень передник: Нам леденцы вкусней державинских стихов.

О век! Злосчастный век разврата

Все гибнет, и всему погибель - и грехов!

просвещенье: С трудом давно ль скреплял в суде

Приявший от небес дворянства благодать, А ныне: уж и черкь пускается в печать! Нет! нет! Дворянских глаз бесчестить я не буду,

Другой тебя читай: я чести не забуду. Нам памятен еще примерный тот позор, Как призрен был двором беглец

из Холмогор. Пожалуй, и тебе, в сей век столь ненавистный.

В вельможах сыщется заступник бескорыстный, И мимо нас, дворян, как дерзкий

Ты попадешь и в честь,

и в адрес-календарь».
Так бредит наяву питомец предрассудка
За лакомым столом, где тяжестью

желудка
Отяжелела в нем пустая голова.
Тебя, Сибиряков! не тронут те слова.

природу;
В неволе ты душой уразумел свободу,
И целью смелою начертанный твой стих
Векам изобличит гонителей твоих.
Свобода не в дворцах, неволя не

Стыля спесь общества, ты оправлал

в темницах; Лостоинство в душе — пустые званья

в лицах. Пред взором мудреца свет — пестрый

маскерад, Где жребнем слепым дан каждому наряд; Ходули подхватя, иной глядит вельможей,

| A  | c | Ma | ск | ою | на  | бал  | он  | вып | олз |              |         |
|----|---|----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|---------|
| Co | p | ви | од | еж | ду! | — пь | ІЛЬ | под | ми  | npi<br>mypoi |         |
|    |   |    |    |    |     |      |     |     |     |              | честей. |

И первый из вельмож последний

из людей. Природа не знаток в науке родословной И раздает дары рукой скупой, но ровной. Жалею я, когда судьбы ошибкой злой Простолюдин рожден с возвышенной

И свойств изящных блеск в безвестности тускнеет;

Но злобою мой ум кипит и цепенеет, Когда на казнь земле и небесам в укор Судьба к честям порок возводит на позор. Кто мыслит, тот могущ, а кто могущ съоболен.

Пусть рабствует в пыли лишь тот, кто к рабству сроден. Свобода в нас самих: небес святый залог, Как собственность души, ее нам вверил

И не ее погнет ярмо земныя власти; Одни тираны ей: насильственные страсти. Пусть дерзостный орел увяз в плену

силка, Невольник на земле, он смотрит в облака; Но червь презрительный, отверженец

Случайно взброшенный порывом непогоды В соседство к небесам, на верх

Ползет и в гнусный прах вперяет робкий взор,

И ты, Сибиряков, умерь прискорбья пени, Хотя ты в обществе на низшие ступени Засажен невзначай рождением простым, Гордись собой! А спесь ты предоставь

Пусть барин чванится дворянским превосходством,

Но ты довольствуйся лушевным благородством. Взгляни на многих бар, на гордый их разврат. И темный жребий свой благослови стократ. Быть может, в их чреде светильник Потухнул бы в тебе под гнетом воспитанья. Утратя бодрость чувств, заимствовал бы Быть может, праздность их и блажь слепой тшеты. Ты стал бы, как они, в бесчувствии глубоком На участь братиев взирать холодным И думать, что творен на то и создал знать. Чтоб кровью ближнего ей нагло торговать: Что черни дал одни он спины, барству -Как дал рога быку, а зайцу только уши: Что жизнь он в дар послал для бар и богача. Лругим взвалил ее, как ношу на плеча: И что все так в благом придумано совете. Чтоб был немногим рай, а многим ал на свете. Счастлив, кто сам собой взошел HA BЫCOTY: Рожденный на верхах все видит на лету: Наименность или даль его туманит зренье.

За правду часто он приемлет заблужденье: Обманываясь сам, страстями ослеплен. Доверчивость других обманывает он. Но ты стращись его завидовать породе, Ты раб свободный, он - раб жалкий на своболе.

**ABRYCT 1819** 

#### первый снег

(В 1817-м году)

Пусть нежный баловень полуденной

природы, приводы, Улыбку первую приветствует весны! Обык пасмурных небес полуночной страйы, Обыкший к свисту вьюг и реву непогоды. Приветствую душой и песнью первый снег. С какою радостью нетерпеливым взглядом Волнующихся туч ловлю мятежный бег, Когда с небес они на землю веют хладом! Вчера еще стенал над онемевшим салом Ветр скучной осени и влажные пары Стояли над челом угромыя горы Иль мглой волнистою клубилися

над бором. Унынье томное бродило тусклым взором По рошам и лугам, пустеющим вокруг. Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг.

Пугалище дриад, приют крикливых

вранов, Ветвями голыми махая, древний дуб Чернел в лесу пустом, как обнаженный труп,

И воды тусклые, под пеленой туманов. Дремали мертвым сном в безмолвных

берегах. Природа бледная, с унылостью в чертах, Поражена была томлением кончины. Сегодня новый вид окрестность приняла Как быстрым манием чудесного жезла; Лазурью светлою горят небес вершины; Блестящей скатертью подернулись долины, и ярким бисером усеяны поля. Ча празднике зямы красуется земля и нас приветствует живительной улыбкой. Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой:

Там, темный изумруд посыпав серебром, На мрачной сосне он разрисовал узоры. Рассеялись пары, и засверкали горы, И солнца шар вспылал на своде голубом. Волшебницей зимой весь мир

преобразован: Цепями льдистыми покорный пруд окован И синим зеркалом сровнялся в берегах. Забавы ожили: пренебрегая страх, Сбежались смельчаки с брегов толпой

И, празднуя зимы ожиданный возврат, По льду свистящему кружатся и скользят. Там ловчих полк готов: их взор

нетеппеливый Допрашивает след добычи торопливой, -На бегство робкого нескромный снег

С неволи спущенный за жертвой хищный

Вверяется стремглав предательскому следу. И довершает нож кровавую победу. Покинем, милый друг, темницы мрачный KDOB!

Красивый выходец кипящих табунов, Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью, Топоча хрупкий снег, нас по полю помчит. Украшен твой наряд лесов сибирских данью.

И соболь на тебе чернеет и блестит. Презрев мороза гнев и тщетные угрозы, Румяных шек твоих свежей алеют розы И лилия свежей белеет на челе. Как лучшая весна, как лучшей жизни младость.

Ты улыбаешься утешенной земле. О, пламенный восторг! В душе блеснула радость.

Как искры яркие на снежном хрустале. Счастлив, кто испытал прогулки зимней слалость! Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой, Жал руку, нежную в самом

И в сердце девственном впервый любви смятенья,

И думу первую, и первый вздох зажег, В победе сей других побед прияв залог. Кто может выразить счастливцев упоенье? Как вьюга легкая, их окриленный бег Браздами ровными прорезывает снег И, ярким облаком с земли его взвевая, Сребристой пылию окидывает их. Стеснилось время им в один крылатый миг.

По жизни так скользит горячность

молодая И жить торопится и чувствовать спешит! Напрасно прихотям вверяется различным; Вдаль увлекаема желаньем безграничным, Пристанища себе она нигде не зрит. Счастливые лета! Пора тоски сердечной! Но что я говорю? Единый беглый день, Как сон обманчивый, как привиденья

Мелькиув, уносишь ты обман тень,

бесчеловечный!
И самая любовь, нам няменив, как ты,
Приводит к опыту безжалостным уроком
И, чувства истощив, на сердце одиноком
Нам оставляет след угаснувшей мечты.
Но в памяти души живут души утраты.
Воспоминание, как чародей богатый,
Из пепла хладного минувшее зовет
И глас умолкшему и праху жизнь дает.
Пусть на омытые луга росой денницы
Красивая весна бросает из кошницы
Душистую лазурь и свежий блеск цветов:
Пусть, растворяя лес очарованьем нежным,
Влечет любовников под кровом

безмятежным Предаться тихому волшебству сладких снов! —

Не изменю тебе воспоминаньем тайным, Весны роскошныя смиренная сестра! О сердца моего любимая пора! С тоскою прежнею, с волненьем обычайным, Клянусь платить тебе признательную дань; Всегда приветствовать тебя сердечной думой, О первенец зимы, блестящей и угрюмой! Свет первый, наших нив о девственная ткань!

Ноябрь 1819

# жрец и кумир

БАСНЯ

Льстить любят многие; хвалить умеет редкой. Не в меру похвала опасней брани едкой. Усердья ложного подать ли образец? В рассказ мой вслушайтесь: какой-то древний жрец, К кумиру своему излишне богомольный, Так уж кадил ему, уж так ему кадил,

Что с ног до головы его он закоптил. И полно? — Нет! и, тем уроком недовольный,

Так размахнулся раз, в пылу слепой руки, Что он кадильницей расшиб его в куски.

Фортуны баловни! Кумиры черни зыбкой! Любимцы срочные забывчивой молвы! Не стрел вражды крутой, но лести гибкой,

Кадильниц берегитесь вы!..

1819

#### VHЫНИЕ

Уныние! Вернейший друг души! С которым я делю лечаль и радость, Ты легким сумраком мою одело младость, И распвела весна моя в тиши.

Я счастье знал, но моляней мгновенной оно означило туманный небосклон, Его лишь взвидел взор, блистаньем ослепленный, Я не жалел о нем: не к счастью

и не жалел о нем: не к счастью

я рожден.

В душе моей раздался голос славы: Откликнулась душа волненьем на призыв; Но, силы испытав, я дум смирил порыв, И замерли в душе надежды величавы.

Не оправдала ты честолюбивых снов, О слава! Ты надежд моих отвергла

клятву Когда я уповал пожать бессмертья жатву И яркою браздой прорезать мглу веков!

Кумир горящих душ! Меня не допустила Судьба переступить чрез твой священный праг,

И, мой пожравшая уединенный прах, Забвеньем зарастет безмолвная могила.

Но слава не вотще мне голос подала! Она вдохнула мне свободную отвагу, Святую ненависть к бесчестному зажгла — И чистую любовь к изящному и благу.

Болтливыя молвы не требуя похвал, Я подвиг бытия означил тесным кругом; Пред элтарем души в смиренье клятву дал:

Тирану быть врагом и жертве верным другом. С улыбкою любви, в венках из свежих роз, На пир роскошества влекли меня забавы; Но сколько в нектар их я пролил

И чаша радости была сосуд отравы.

Унынье! Все с тобой крепило мой союз: Неверность льстивых благ была мне поученьем:

Ты сблизило меня с полезным

И привело под сень миролюбивых муз.

Сопутник твой, сердечных ран

целитель,
Труд, благодатный труд их муки усыпил.
Прошедшего— веселый искупитель!
Живой источник новых сил!

Все изменило мне! Ты будь не безответен! С утраченным мое грядущее слилось; Грядущее со мною разочлось, И новый иск на нем мой был бы

тщетен.

Сокровищницу бытия
Я истощил в одном незрелом ощущенье,
Небес изящное наследство прожил я
В неполном темном наслажденье.

Наследство благ земных холодным оком зрю.

Пойду ль на поприще позорных состязаний Толпы презрительной соперником, в бою Оспоривать успех, цель низких упований?

В победе чести нет, когда бесчестен бой. Раскройте новый круг, бойцов сзовите новых,

Пусть лавр, не тронутый корыстною рукой,

Пусть мета высшая самих венков лавровых

Усерлью чистому явит лостойный дар! И честолюбие. источник дел высоких, Когла не возмушен грозой страстей

жестоких.

Вновь пламенной струей прольет по мне свой жар.

Но скройся от меня, с коварным обольшеньем. Надежи несбыточных испытанный обман!

Почто тревожишь ум бесплодным

сожаленьем И разжигаешь ты тоску заснувших ран?

Унынье! с коим я делю печаль и радость, Единый друг обманутой души, Под сумраком твоим моя угасла младость. Пускай и полдень мой прокрадется в тиши.

1819

Зачем Фемилы лик ваятели, пииты С весами и мечом привыкли представлять? Дан меч ей, чтоб разить невинность без защиты, Весы - чтоб точный вес червониев **узнавать.** 

1810-е голы

Как мастерски пророков злых подсел Рифмач, когда себя в печать отправил: Им вопреки, он на своем поставил И сотню од не про себя пропел:

В наборщиках читателей имел И цензора одобрить их заставил. 1840-е годы

В двух дюжинах поэм воспевший предков сечи, Глаголом ни стиха наш лирик не убил. Как жалко мне, что он частей и прочи. речи.

Как и глаголы, не щадил.

1810-е годы

Как «Андромахи» перевод Известен стал у стикских вод, И наших дней Прадон прославился и в аде. «Зачем писать ему? — сказал Расин в досаде. — Пускай бы он меня в покое оставлял, Творения с женой другие б издавал». Жена же, напротив, когда он к ней подходит, Жалеет каждый раз, что он не переводит. 1810-е годы

Княжнин! К тебе был строг судеб устав. И над тобой сшутил он необычно: «Вадим» твой был сожжен
- публично,
А публику студит холодный твой
«Росслав».

1810-е годы

### отложенные похороны

Холодный сон моей души С сяом вечности меня сближает; В древесной сумрачной тиши Меня могила ожидает. Амуры! ныне вечерком Земле меня предайте вы тайком!

К чему, обряды похорон? Жрецов служенье пред народом? Но к грациям мне на поклон позвольте сбегать мимоходом. Малютки! К ним хочу зайти, чтоб им сказать последнее прости.

О, как я вас благодарю!
Очаровательная радость!
Перед собой я вами зрю
Стыдливость, красоту и младость!
Теперь, малютки, спора нет,
От глаз монх сокройте дневный свет,

Попарно с факелом в руке Ступайте, я иду за вами! Но отдожните в цветнике: Пусть полюбуюсь я цветами! Амуры! с Флорой молодой Проститься мне в час ложню

смертный свой.

Вот здесь, под тенью ив густых, Приляжем, шуму вод внимая; В знак горести на ивах сих Висит моя свирель простая. Малютки! с Фебом, кстати, я В последний раз прощусь здесь

у ручья.

Теперь пойдем! Но, на беду, Друзей здесь застаю пирушку, — К устам моим в хмельном чаду Подносят дедовскую кружку. Хоть рад, хоть нет, но должно

пить.

Малютки! мне друзей грешно

сердить!

Я поклялся оставить свет И помню клятву неизменну; Но к вам доверенности нет! Вы населяете вселенну, Малютки! вашим ли рукам На упокой пустить меня к теням?

Вооружите вы меня — И к мрачному за Стиксом краю Отправлюсь сам без страха я. Но что, безумный, я вещаю? Малютки! в свете жить без вас — Не та же ль смерть, и смерть скучней в сто раз?

Но дайте слово наперед
Не отягчать меня гробницей,
Пусть на земле моей цветет
Куст роз, взледеянный денницей!
Тогда, амуры! я без слез
Пойду на смерть под тень душистых роз.

Постойте! Здесь глядит луна, Зефир цветы едва целует, Мирт дремлет, чуть журчит волна И горлица любовь ворхует. Амуры здесь, на стороме, Покойный одр вы изготовьте, мне! Но дайте вспомнить! Так, беда! Назад воротимся к Цитере. В уме ли был своем тогда? Забыл сказаться я Венере. Амуры! К маменьке своей, Прошу, меня сведите поскорей.

Смерть не уйдет, напрасен страх! А может быть, Венеры взоры, С широкой чашей пьяный Вакх, Цевница Феба, розы Флоры, Амуры! смерть велят забыть И с вами вновь, мои малютки, жить.

1810-е годы

## КАТАЙ-ВАЛЯЙ

(Партизану-поэту)

Какой-то умник наше тело С повозкой сравнивать любил И говорил всегда: «В том дело, чтобы вожатый добрый был». Вожатым шалость мне досталась, Пускай несет из края в край, Пока повозка не сломалась, Катай-валяй!

Когда я приглашен к обеду, Где с чванством голод за столом. Или в ученую беседу, Пускай везут меня шажком. Но еду ль в круг, где ум с фафошкой, Где с дружбой ждет меня Токай Иль вдохновенье с женской ножкой, — Катай-валяй!

По нивам, по коврам цветистым Не тороплюсь в дальнейший путь: В тени древес, под небом чистым Готов беспечно я заснуть, — Спешит от счастья безрассудный! Меня, о время, не замай; Но по ухабам жизни трудной Катай-валяй!

Издателн сухих изданий, Творцы, на коих Север спит, под выоком ваших дарований Пегас как вкопанный стоит. Но ты, друг музам и Арею, Пегаса на лету седлай И к славе, как на батарею, Катай-валяй!

Удача! Шалость! Правьте ладно! Но долго ль будет править вам? Заимодавец-время жадно Бежит с расчетом по пятам! Повозку схватит и с поклажей Он втащит в мрачный свой сарай. Друзья! Покамест песня та же: Катай-валай!

(1820)

## КНЯЖНИН И ФОНВИЗИН

У авторов приязнь со всячиной ведется. «Росслав твой затвердил: «Я росс, я росс!» я росс!»

А все он невелик, когда же разрастется?» — Фонвизин Княжнину дал шуточный запрос. «Когда? — тот отвечал, сам на словцо удалый. —

Когда твой бригадир поступит в генералы».

(1820)

# послание к т(ургеневу) с пирогом

Из Пёриге гость жирный и душистый, Покинутый судьбы на произвол, Ступай, пирог, к брегам полночи

льлистой! Из мест, где Ком имеет свой престол И на народ взирает благосклонней, Гле личь вкусней, и трюфли благовонней, И пьяный Вакх плодит роскошный дол... Иль, отложив балясы стихотворства (Ты за себя сам ритор и посол), Ступай, пирог. к Т(ургеневу) на стол. Постойный дар и дружбы и обжорства! А ты, дитя, не тех угрюмых школ, Гле натошак воспитанный рассудок К успехам шел через пустой желудок, Но лучших школ прилежный ученик: Ты, ревностный последник Эпикуру: Ты, уголок между почетных книг Оставивший поварни трубадуру Который нам за лакомым столом Искусство есть преподавал стихом И, своего исполненный предмета, Похитил лавр обжоры и поэта. -Ты, пруг. прими в знак дружбы

Как древде был приемлем хлеб

с солонкой.

Друзей сзови: но двери на замок От тех гостей, которых запах тонкой, Издалека пронюхав сочный дух, И навыком уж изощренный слух, Прослышавши нозывный звон тарелок, Ведут к столу, — вернее лучших стрелок Лицо их, в дверь явись как на захаз, Вам говорит, который в доме час. Честь велика, когда почетный барин К нам запросто приходит есть хлеб-соль, Но за столом нас от честей уволы! Незваный гость досадней, чем татарин. В пословицах народов ум живет. А здесь и ум обеденных Солонов. В гостиных нас закон приличий жмет, Но за столом, чужд ига, враг забот, Бросаю цепь стеснительных законов. Чиновный гость иль приторный сосед Вливает яд в изящнейший обед. Нет! нет! Прошу, мне в честь

и благодарность. Олних друзей сзови на мой пирог: Прочь знатного врадя высокопарность И подлеца обсахаренный слог! Пусть старшинством того почтит пирушка. У коего всегда порожней кружка И с языка вздор острый, без затей. Как блестки искр. срывается быстрей. Ему воздай отличие верховно: Но не деспот, а общества глава Над обществом пусть царствует условно И делит с ним законные права. Пусть, радуясь его правленью, каждый Покорностью почтит властей дележ И в свой черед балует прихоть жажды И языка болтливого свербеж. Уже мечтой я заседаю с вами, Я мысленно перелетаю лаль: Я вижу свой прибор между друзьями; Вином кипит сияющий хрусталь. Пусть сбудется воображенья шаль: Пусть поживлюсь мечтательной поимкой. Когда судьбы жестокий приговор. Мне вопреки, лишь только невидимкой Дает присесть за дружеский прибор. Но тот, кому я близок и заочно, Пусть будет есть и пить за трезвый дух: Нельзя умней придумать и нарочно: Т(ургенев) мой, ты будешь есть за двух!

6 января 1820 Варшава Пусть остряков союзных тупость Готовит на меня свой нож: Против меня глупцы! — так что ж? Да за меня их глупость.

Февраль 1820

#### пожар

Небрежностью людей иль прихотью

В один и тот же час, и рядом,

От свечки вспыхнули обои здесь; там на дом

Выкидывало из трубы! «Чего же было ждать? — сказал советник зрелый, Взирая на пожар. — Вам нужен был урок; Я от такой беды свой домик уберег».

взирая на пожар. — вам нужен оыл урок; Я от такой беды свой домик уберег». — «А как же так?» — спросил хозяин погорелый.

«Не освещаю в ночь, а в зиму не топлю». — «О нет! Хоть от огня я ныне и терплю, Но костенеть впотьмах здесь человек

не сроден; В расчетах прибыли ущербу место дам; Огонь подчас во вред, но чаще в пользу

А твой гробовый дом на то лишь только годен, чтоб в нем волков морить и гнезда вить сычамь;

Март 1820

Во имя хартии, свободы, Bcero, vero v nac mie ma. 1 Что у людей одной породы Зовется: наших дней чума, Сей табакеркой либеральной Я нос ваш сентифеодальный Хочу потешить и почтить. Вам нечего себя лечить: Но впрок ее употребляйте, Молю я вас самим Христом. Набив гиппанским табаком. Вы нюхать из нее давайте: Всем староверческим носам Невежественного раскола И званья всякого и пола: Всем лвигающимся мощам Сената, Английского клоба: Всем губернаторам и виц. Всем баричам в бегах из гроба Иль из Обуховских больниц: Всем представительным витиям Всех предрассудков двух столиц: Всем мелкотравчатым Батыям. Крещеным нехристям; врагам Завоеваний мысли смелой: Прузьям привычки закоснелой: Всем Траверсе по письменам И всем Антонским по Совету: Всем государственным совам. Хранящим злость к дневному свету. Всем государственным столбам Одервенелым в министерстве; Всем государственным чинам. Обабившимся в кавалерстве И помрачившимся в звездах: Всем государственным лакеям: Всем первоклассным фалалеям На государственных местах.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Нет (польск.). — Ред.

Попробуйте. Благим влияньем Свершится чудо, может быть: Авось удастся осветить, Авось целительным чиханьем Удастся их очистить мозг, Который страх как сух и плоск И страх как завалился сором. Вы, кои мозговым запором Совсем утратили чутье И онемевшее бытье Волочите под приговором Судьбы, не слушающей нас: О, отчихните в добрый час Всю дрянь, что иакопилась в вас, И мы вам «Здравствуй!» грянем хором.

Ноябрь 1820 Варшава

#### НЕГОДОВАНИЕ

К чему мне вымыслы? К чему мечтанья мне

И нектар сладких упоений?
Я раннее прости сказал младой весне,
Весне надежд и заблуждений!
Не осушив его, фиал волшебств разбил;
При первых встречах жизнь в обманах
обличил

И призраки принес в дань истине

угрюмой; Очарованья цвет в руках моих поблек, И я сорвал с чела, наморщенного думой, Бездучных радостей венок.

но, льстивых лжебогов разоблачив

Я правде посвятил свой пламенный восторг;

Не раз из непреклонной лиры Он голос мужества исторг. Мой Аполлон - негодованье!

При пламени его с свободных уст моих

Падет бесчестное молчанье И загорится смелый стих.

Неголование! Огонь животворящий! Заролыш лучшего, что я в себе храню, Встревоженный тобой, от сна встаю

И. благородною отвагою кипящий,

В волненье болром познаю Могушество души и цену бытию. Всех помыслов моих виновник и свидетель. Ты от немой меня бесчувственности спас: В молчанье всех страстей меня твой будит

Ты мне и жизнь и добродетель! Поклонник истины в лета. Когда мечты еще приятны, -Взвывали к ней мольбой и сердце и уста. Но ветер разносил мой глас,

толпе невнятный. Под знаменем ее владычествует ложь; Насильством прихоти потоптаны уставы: С ругательным челом бесчеловечной славы Бесстыдство председит в собрании

вельмож.

Отцов народов зрел, господствующих

Советницей владык - губительную лесть; Почетную главу посыпав скорбным

прахом,

Я зрел: изгнанницей поруганную честь, Лоступным торжищем - святыню

правосудья,

Служенье истины - коварства торжеством. Законы, правоты священные орудья, -Щитом могущему и слабому ярмом. Зрел промышляющих спасительным

глаголом. Ханжей, торгующих учением святым.

В забвенье бога луш - одним земным

престолам

Каляших трепетно, одним богам земным, Хранители казны народной.

На правый сул сберитесь вы:

Ответствуйте: где дань отчаянной вдовы? Где подать сироты голодной?

Корыстною рукой заграбил их разврат. Презрев укор людей, забыв небес угрозы. Испили жадно вы средь пиршеских

прохлал

Кровавый пот труда и нищенские слезы; На хишный ваш алтарь в усердии слепом Народ имущество и жизнь свою приносит: Став ваших прихотей угодливым рабом, Отечество от чад вам в жертву жертвы

просит.

Но что вам? Голосом алкающих страстей Месть вопиющую вы дерзко заглушили: От стрел раскаянья златым щитом честей Ожесточенную вы совесть оградили. Лни ваши без докук и ночи без тревог.

Твердыней, правде неприступной, Надменно к облакам вознесся ваш чертог, И непорочность, зря дней ваших блеск преступный.

Смущаясь, говорит: «Где ж он? Гле ж казни бог? Где ж судия необольстимый?

Что ж медлит он земле суд истины изречь?

Когда ж в руке его заблещет ярый меч И поразит порок удар неотвратимый?»

Здесь у подножья алтаря, Там у престола в вышнем сане Я вижу подданных царя, Но где ж отечества граждане? Лля вас отечество - дворец. Слепые властолюбья слуги! Уступки совести - заслуги! Взор власти - всех заслуг венец! Нет! Нет! Не при твоем,

отечество! зериале На жизнь и смерть они произнесли обет: Нет слез в них для твоих печалей. Нет песней для твоих побед! Им слава предков без преданий, Им нем заветный гроб отцов! И колыбель твоих сынов Им не святыня упований! Ишу я искренних жренов Свободы, сильных душ кумира -Общирная темница мира Являет мне одних рабов. О ты. которая из детства Зажгла во мне священный жар. При коей сносны жизни бедства. Без коей счастье - тшетный дар. -Свобола! пылким влохновеньем. Я первый русским песнопеньем Тебя приветствовать лерзал И звучным строем песней новых Будил молчанье скал суровых И слух ничтожных устрашал.

В век лучший вознесясь от мрачной сей юдоли, Свидетель нерожденных лет —

Свядетель перомасилых мет Свядетель пероди, в оковах был я, твой поэт! Познают песнь мою потомки! Ты свят мне был, язык богов! Переживут венцы льстецов! Но где же чистое горит твое светило? Здесь плавает оно в кровавых облаках. Там бедственным его туманом обложило, И светится едва в мерцающих лучах.

Там нож преступный изуверства Алтарь твой девственный багрит; порок с улыбкой дикой зверства Тебя злодействами честит. Здесь еласть в дремоте закоснелой, даров небесных лютый бич, Грозит цепьми и мысли смелой,

Тебя дерзающей постичь. Здесь стадо робкое пичтожных Витии поучений ложных Пугают именем твоим: И твой сообщник - просвещенье С тобой, в их наглом ослепленье, Одной секирою разим. Там хишного госполства страсти Последнею уловкой власти Союз твой гласно признают. Но пол шитом твоим священным Во тьме народам обольшенным Неволи хитрой цепь куют, Свобода! О младая дева! Посланница благих богов! Ты победишь упорство гнева Твоих неистовых врагов, Ты разорвень рукой могушей Насильства бедственный устав И на лосках сульбы грядущей Снесешь нам книгу вечных прав, Союз между граждан и троном, Влохнешь в парей ко благу страсть. Невинность примиришь с законом, С любовью подданного - власть. Ты снимешь роковую клятву С чела, поникшего земле, И пахарю осветинь жатву, Темнеющую в рабской мгле. Твой глас, будитель изобилья, Нагие степи утучнит. Промышленность распустит крылья И жизнь в пустыне водворит: Невежество, всех бед виновник, Исчезнет от твоих лучей, Как ночи сумрачный любовник При блеске утренних огней. Он загорится, день, день торжества

и казни, День радостных надежд, день горестной боязни! Раздастся песнь побед вам, истины жрецы, Вам, други чести и свободы! Вам плач надгробный! вам, отступники природы! Вам, притеснители! вам, низкие льстецы! Но мне ли медлить? Их и робкую

их братью Карающим стихом я ныне поражу; На их главу клеймо презренья положу

И обреку проклятью.
Пусть правды мстительный Перун
На терпеливом небе дремлет,
Но мужественный строй моих свободных
струн

Их совесть ужасом объемлет.
Пот хладный страха и стыда
Пробьет на их челе угрюмом,
И честь их распадется с шумом
При гласе правого суда.

при гласе правого суда. Страж пепла их., моя недремлющая злоба Их поглотивший мрак забвенья разорвет И, гневною рукой из недр исхитив гроба, Ко славе бедственной их память прикует.

Ноябрь 1820

## ПОСЛАНИЕ К м. т. каченовскому

Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок Талантов низкий враг, завистливый зоил. Как оный вечный огнь при алтаре весталок, Так втайне вечный яд, дар лютый адских сил. В груди несчастного неугасимо тлеет. На нем чужой успех, как ноша, тяготеет; Счастливца свежий лавр — колючий терн ему:

Всегда он ближнего довольством

недоволен И, вольный мученик, чужим здоровьем болен.

Где жертв не обрекла господству своему Слепая зависть, дочь надменности ничтожной?

Известности боясь, змеею осторожной Ползет, роняя вслед яд гнусной клеветы. В шатрах, в дому царей, в уборной

Свирепствует во тьме коварная зараза; Но в мирной муз семье, средь всадников Пегаса

Господствует она свиреней во сто крат; В Элизий скромных дев внесен

Будь музы сестры, так! но авторы

не братья; Им с Каином равно на лбу печать

проклятья У многих врезала ревнивая вражда.

у многих врезала ревливая вражда. Достойным похвала — ничтожеству обида. «Скучаю слушать я, как он хвалим

всегда!» — всегда!» — всегда!» — всегда!» — вопрошенный, сказал гонитель Аристида. Не зная, как судить, ничтожные бранят И, понижая всех, возвыситься хотят.

От Кяхты до Афин, от Лужников

до Рима Вражда к достоинству была непримирима. Она в позор желез от почестей двора Свергает Миниха, сподвижника Петра, И, обольщая ум Екатерины пымкой, Радищева она казнит почетной ссылкой. На Велисария дерзает меч простерть, И стариу-мудрецу в тюрьме подносит

Внемлите, как теперь пугливые невежды! Поносят клеветой высоких душ надежды.

Прекрасное выражение Ломоносова.

На светлом поприще гражданского ума Для них лежит еще предубеждений тьма, Враги того, что есть, и новых бед пророки Успехам наших дней старинных лет

пороки Дерзают предпочесть в безумной слепоте И правдой жертвовать обманчивой тщете. В превратном их уме свобода—

своевольство! Глас откровенности — бесстыдное крамольство!

Свет знаний — пламенник кровавый

мятежа!
Паренью мысли есть извечная межа,
И, к ней невежество приставя стражей
хищной,

Хотят сковать и то, что разрешил всевышний. «Заброшен я в пыли, как старый

календарь, — Его наперерыв читают чернь и царь; Разнообразен он в роскошестве таланта — Я сухостью сожжен бесплодного педанта. Чем отомщу ему? Орудьем клеветы!» — Сказал поденный враль и тискать стал листы.

Но может ли вредить ревнивый пустомеля?

Пусть каждый следует примеру
Фонтенеля.
«Взгляни на сей сундук, — он другу

Которого враньем ругатель очернил. — Он полон на меня сатир и небылицы, Но в них я ни одной не развернул

страницы». Зачем искать чужих примеров? —

Нас учит Карамзин презренью клеветы. На вызов крикунов—со степени изящной Сходил ли он в ряды, где битвой

рукопашной

Пред праздною толпой, как жадные

бойцы,

Свой унижают сан прекрасного жрецы? Нет! Презря слабых душ корыстные

управы, Он мелкой личностью не затмевает славы; Пусть скукой и враньем торгующий зоил, Бессильный поражать плод зрелый зрелых свя.

Что день, под острие кладет тупого жала Досугов молодых счастливые начала; Пусть сей оценщик слов и в азбуке

знаток Теребит труд ума с профессорских досок, Как поседевшая в углах архивы пыльной Мышь хартии грызет со злостью

щепетильной. На славу опершись, не занятый молвой, Он с площадным врагом не входит в низкий бой:

На рубеже веков наш с предками

посредник, Заветов опыта потомкам проповедник, О суточных вралях ему ли помышлять? Их жалкий жребий — чернь за деньги

его — в потомстве жить, взывая к жизни древность.

Ты прав. Еще пойму соперничества ревность:

Корнелию бы мог завидовать Расин, Жуковский Байрону, Фонвизину Княжнин. В безбрежных областях надоблачной

державы Орел не поделит с другим участка славы, На солнце хочет он один отважно зреть; Иль смерть, иль воздуха господство

бессовместно, и при сопернике ему под небом тесно. У льва кровавый тигр оспоривает снедь. Но кто, скажите мне, видал, чтоб

черепаха

Кидалась тяжело с неловкого размаха И силилась орлу путь к солнцу

заслонить? Нам должно бы умней тупых животных быть

А каждый день при нас задорные пигмен, в союзе с глупостью, сообразя затей, богатырей ума зовут на бой чернил, нахальством ополчась за недостатком сил. Ошибки замечай: ошибки людям сродны; но в поучении пусть голос благородный и благородство чувств показывает нам. Ты хочешь исправлять, но будь исправен самм.

Уважен будешь ты, когда других уважишь. Когда ж и правду ты языком злости

скажешь. То правды светлый луч, как в зеркале коивом.

Потускиет под твоим завистливым пером, Случалось и глупцу отыскивать пороки. Но взвесить труд ума лишь может ум высокий.

Насмешки резкие — сатиры личной зло: Цветами увивал их стрелы Боало. В ком нравиться есть дар, тот пусть один злословит. Пчела и жалит нас. и сладкий мед

готовит: Но из вреда вредить комар досадный рад. Докучного ушам, презренного на взгляд, Его без жалости охотно давит каждый. Слепцы! К чему ведет тоска завистной

жажды, Какой богатый плод приносит вам раздор? Таланту блеск двойной, а вам двойной позор.

Успех есть общая достоинств
принадлежность;
К нему вожатые — дар свыше

и прилежность.

Врагов не клеветой, искусством победи; Затми их светлый лавр, и лавр твой впереди:

Соревнованья жар источник дел высоких. Но ревность — яд ума и страсть сердец

жестоких. Лишь древо здравое дать может здравый

плод,

Лишь пламень чистый в нас таланта
огнь зажжет.
Счастлив, кто мог сказать: «Прузей я

в славе нажил, Врагов своих не знал, соперников уважил. Искусства нас в одно семейство сопрягли. На ровный жребий благ и бедствий

обрекли. Причастен славе их, они моей причастны: Их днями ясными мои дни были ясны». Так рядом щедрая земля из влажных

Растит и гордый дуб и сановитый кедр. Их чела в облаках, стопы их с адом смежны;

Природа с каждым днем крепит союз
надежный,
И, сросшийся в один, их корень вековый

и, сросшийся в один, их корень вековый Смеется наглости бунтующих стихий. Столетья зрят они, друг другом

Тогда как в их тени, шипя, змеи
презренны,

междоусобных ссор питая гнусный яд, Нечистой кровию подошвы их багрят.

1820

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Который, между прочим, женился на своей пыганке.

Но как ни будь я в слове прыток, Всего нельзя спустить с пера; Будь в этот год нам в зле убыток И прибыль в бюджете добра.

Конеп 1820

Благословенный плод проклятого терпенья За цену сходную он отдает в печать; Но, к большей верности, зачем не досказать:

За цену, сходную с достоинством творенья.

(1821)

# прелести деревни

(С французского)

Не раз хвалили без ума Деревню; пристань всем весельям. Затей в поэтах наших тьма; Не энать цены их рукодельям — И боже нас оборони! Но, воспевая рощи, воды И дикие красы природы, Нередко порют дичь они!

Лесок распишут ли? Как раз И вечный соловей поспеет! Лужок расстелят? На заказ И роза вечная алеет! Не верь их песне — вдоль полей Растут репейники с крапивой И слышен галок хор крикливый И хор индеек и гуссй!

С собачкой стадо у реки: Вот случай мие запеть эклогу! Но что ж? — Бодаются быки, А шавка мне кусает ногу! Кто ж пастушко? Прямой пастух! Под тяжестью густой овчинки Он скрыюм хриплыя волынки Немилосердно режет слух!

Сияње томчое луны Влечет к задумчивой дремоте; Но гонит прочь мечтаний сны Лигушек кваканье в болоте. Хочу заснуть без метаффр, Но мне и в том успеха мало: Комарий писк и мухи жало На сон мой входят в заговор!

Нет, воля ваша, господа! Но деревенские забавы найду без лишнего труда, не отлучаясь от заставы. Злой враль не тот же ли комар? Репейники цветут в журналах, Гусей встречаю в самохвалах, А смесь индеек в спеси бар.

(1821)

#### НАДПИСИ К ПОРТРЕТАМ

1

Подлец, вертлявый по природе, Модницкий, глядя по погоде, То ходит в красном колпаке. То в рясах, в черном клобуке. Когда безбожье было в моде, Он был безбожья хвастуном, Теперь в прихожей и в приходе Он шеголяет ханжеством.

2

Кутейкин, в рясах и с скуфьею, Храм знаний обратил в приход, И в нем копеечной свечою Он просвещает наш народ.

Август 1821 Остафьево

## МОСКВА 29-ГО ДЕКАБРЯ 1821 ГОДА

Благодарю вас за письмо, Ума любезного трюмо, О вы, которые издавна Екатерина Николавна, По-русски просто говоря, А на грамматику смотря, Так Николаевна — но что же? Ведь русский стих нябави боже! Какой пострел, какая шаль! ведь русскей стих не граф Лаваль; Он не стоит на курьих ножках. Как слон на стопы опершись, Его не сломншь, как ни рвись! Что о собаках и о кошках

Пословицы нам говорят, То скажем также с смыслом правым И о стихах с рассудком здравым: В них ненадолго виден дад. В них мира нет, а перемирье; Все гладко кажется, а там И вскочут глупости, как чирья По краснопюсовым носам. Вот вам пример, да и примерный. -Я соврал, как питомец верный. Кому кормилен - Аполлон. Тремя помноженный Антон, Ла на закуску Прокопович! Здесь рифма мне Василий Львович! Что вам могу сказать о нем? Силит с подагрой он вавоем: Но ваш Тургенев преподобный -Ему подагры самой злобной Еще убийственней сто раз: Взялся его он в добрый час Привесть в печатанную веру: Но, христианскому примеру Он следуя наоборот. Закоренелый греховод. Где б должно дунуть - в ус не дунул, А там на Пушкина же плюнул, Отрекшись от всех дел его. Но, ради бога самого. Скажите, Пушкин дьявол, что ли? А здесь под рифму мне Горголи! Он под перо мое скользнул, Как пред несчастием кот черный! Нет! Нет! Я тут слуга покорный И крикну разве: караул! Да, кстати, сделав три поклона, Я вас поздравлю с сыном Крона Иль с Новым годом, все равно! Пусть жребий с счастьем заодно Прядет в нем ваши дни из шелка, Пусть прыткой жизни одноколка По свежим бархатным лугам Везет вас к пристани покойной!

И на заре и в полдень знойный Пусть бережет вас добрый дух! И не перечит вам дороги Исподтишка ни случай строгий, Ни граф Хвостов с стихами вслух!

## К ВДОВЕ С. Ф. БЕЗОБРАЗОВОЙ В ДЕРЕВНЮ

Что делает в деревне дальной Совсем не сельская вдова? Какие головы кружит в глуши печальной, Хоть, может быть, и есть в селенье

Где двор, блестящий двор вздыхателей любезных.

Хоть дворня и полна дворовых

И крепостных рабов по милости судьбы
В России крепостной искать нам не

Но добровольные рабы, которые, гордясь цветочною уздечкой, Накинутой на них любовью с красотой. Предпочитают плен и вольности самой... Их нет! Не красота душами там владеет: Ее плохие барыши!

Ее плохие барыши!
И ловко взятки брать с души
Один подьячий дар имеет!
Какая ссылка для вдовы,

Которой вдовствовать совсем бы не у места. Для милой красоты, которая, как вы, Вдова случайностью, но предестью—

Как должен дляться скучный день!
Как медленно вертит бездейственая лень
Колеса тяжкие часов однообразных!

Там скука мрачная, владычица дней праздных, На жизнь навесть должна безжизненную тень

И на окрестность мрак кладбища! Есть книги — знаю я — уму, занятью

пища; Но книги — всё одни бездушные листы! Есть зеркало, последняя отрада

Уединенной красоты; Но в нем не вспыхнет жизнь от

пламенного взгляда, Как ни сиди пред ним, не дашь ему ума. А только влюбишься в лице свое сама. Нужнее воздуха красавице мужчины! Желанье ноавиться с ней вместе

родилось; Оно — вторая жизнь и нравственная ось, На коей движутся все женские пружины. Потомства женского отлив и образец, Прабабка Ева нам быть может в том

в раю — уж, кажется, в раю ли знаться с скукой? —

Ей стало скучно под конец! Явился змей! Подбитый Асмодеем, Он с яблочком умел к ней хитро подойти, И на безлюдии, чтоб время провести, Шутя, кокетствовать она пустилась

Таких чудес не видим в наши дни! В наш бедный век остепенились змен И. позабыв любовные затеи,

Не донжуанствуют они!
Но яблока желудок женской
Переварить еще не мог:
Красавицам оно на память и в залог!

Что ж делает вдова в пустыне деревенской. Где Евы яблоко бессильно на умы, Где б первенством никто не предпочел

Киприды

И где уездные Париды, Боясь красавиц, как чумы, Для яблок лучшего не знают назначенья. Как впрок солить их для зимы? Пора вам разорвать оковы заточенья И бросить скучный плен, чтобы других пленять. Оставьте вы леса медвелям и соседам -Они уж свыклися, но вам тут не пол стать! Столица вас зовет к забавам и победам, И зов ее услышьте вы! Любовь без вас глядит сироткой средь Блестящий храм ее - заброшенная келья! И пылкие веселья Печально вдовствуют в отсутствие вдовы! 15 ноября 1822

# мудрость Басня

Москва

Когда бессмертные пернатых разобрали, Юпитер взял орла, Венере горлиц дали, А бдительный петух был Мудрости удел. Но бдительность его осталась без удачи: Нашли, что он имел некстати прав

горячий, Что веуступчив он, криклив и слишком смел.

А пуще на него все жаловались боги, Что сам он мало спит и спать им

не дает. Минерве от отца указ объявлен стротий, Что должность петуха сова при ней займет. Что ж можно заключить из этой былисказки? — Что мудрецу верней быть мудрым без огласки.

(1823)

1823

Жужжащий враль, едва заметный слуху!
Ты хочешь выслужить удар моей руки?
Но знай: на ястребов охотятся стрелки;
А сам скажи: как целить в муху?

## мои желания

Пусть все идет своим порядком Иль беспорядком — все равно! На свете — в этом зданье шатком — Жить смирно — значит жить умно. Устройся ты как можно тише, Чтоб завистя не разбудить; Без нужды пе взбирайся выше, чтоб после шеи не слемить.

Пусть будут во владенье скромном Цветник, при ручейке древа, Алтарь любви в приделе темном, Для дружбы стул, а много — два; За трапезой хлеб-соль простая, С приправой ласк младой жены; В подвале — гость с холмов Токая, Душистый вестник старины. Две-три картины не на славу; приют мечтанью — камелек И, про домашнюю забаву, Непозолоченный гудок; Книг дюжина — хоть не в сафьяне. Не рук, рассудка торжество, И деньга лишняя в кармане про нищету и сиротство.

Вот все, чего бы в скромну хату От неба я просить дерзал; Тогда б к хранителю-Пенату С такой молитвою предстал: «Я не прошу о благе новом; Мое мне только сохрани, И от злословца будь покровом, И от глупца оборони».

(1823)

## язык и зубы

Один султан пенял седому визирю, Что твердой стойкости он не имел

во праве. «За недостаток сей судьбу благодарю! Им удержался я и в почести, и в славе. —

Сказал визирь ему, — и при дворе твоем Средь частых перемен он был моим шитом.

Мне шестьдесят пять лет, — прибавил он с улыбкой. — Из твердых тех зубов, которые имел, Ты видншь — редкий унелел; Но все их пережил одия язык мой

гибкой».

(1823)

#### молоток и гвоздь

«По милости твоей я весь насквозь расколот, — Кирпич пенял гвоздю, — за что такая злость?» «За то, что в голову меня колотит молот», — Сказал с досадой гвоздь.

(1823)

## воли не давай рукам

Воли не давай рукам! — Говорили наши предки; Изменяли тем словам Лишь тогда, как стрелы метки Посылали в грудь врагам.

Мы смеемся старикам, Мы не просим их советов; По Парпасу, по судам, От архонтов до поэтов, Волю все дают рукам.

Волю беглым дав рукам, Карп стихи, как сено, косит, Пальцы с ртутью пополам, В голове зато лишь носит Он свинец на горе нам.

Загляни к Фемиде в храм: Пусть слепа, да руки зрячи; Знает вес давать вескам: Гладит тех, с кого ждет дачи, Бедных бьет же по рукам.

Но не все ж злословить нам, Живо в памяти народной,

Как в сенате, в страх врагам, Долгоруков благородный Смело волю дал рукам.

Мой Пегас под стать ослам, Крыльев нет, не та замашка; Жмут оглобли по бокам. Лишь лягается бедняжка, Крепко прибранный к рукам.

(1823)

## БЫЛЬ, КОТОРАЯ СБУДЕТСЯ

Когда Красовского пресекла парка годы, Того Красовского, который в жизни сам Был паркою ума и мыслящей свободы, Побрел он на покой к *Нелепости* во храм. «Кто ты? — кричат ему привратники

Невежество и Ханжество. — Яви! чем заслужил признательность

Твой чин? Твой формуляр? Занятья?
Мастерство?

Ответствуй перед нами!» «Я при Голицыне был цензор!» —

молвил он. И вдруг пред ним чета кладет земной

И двери растворились сами!

(1823)

## ОТВЕТ ДРЕВНЕГО МУДРЕЦА

В больнице общей нам, где случай, врачслепец, Развел нас наобум и лечит наудачу, Скажи, что делаешь, испытанный «С безумными смеюсь, с страдающими плачу!»

(1824)

## TOTO-CETO

Того-сего пленительную смесь Всегда люблю, везде желаю; Однообразием скучаю, И за столом прошу и здесь Того-сего.

Старик Вольтер дар угождать имел Царям, философам, повесам. Он рассыпался мелким бесом и кстати подносить умел Того-сего.

Фирс жил в гостях; теперь домком живет. Фирс, верно, получил наследство? Нет! Он нашел вернее средство: В суде устроился насчет Того-сего.

Куда вак пуст Лужницкого журнал! Какой он тощий и тяжелый, Ни то ни се в тетради целой, Хотя он в ней и обобрал

Смотрите: льстец в сенях у бар больших, Вертится он, как флюгер гибкой, Торгует вздохами, улыбкой, Всегда придерживаться лих Того-сего. И сам Творец, дав волю процветать Злым, добрым, хмелю и крапиве, Хотел, чтоб на житейской ниве Пришлося нам поиспытать Того-сего.

(1824)

## **НЕДОВОЛЬНЫЙ**

(С французского)

Каких нам благ просить от бога? Фортуны? - Слишком быстронога, Едва придет и пропадет! Чинов? - За ними рой забот! Высоких титлов? - Тщетны звуки! Богатства? — Не запас от скуки! С мешками будешь сам мешок! Великодушия? - Порок Воюет с ним открытой бранью! Похвал? - Глупцам бывают данью! Лостоинств? - Зависти змея Вопьется яростно в тебя! Познаний? - В кладезе глубоком Неверным и туманным оком Не сыщешь дна, не видишь зги! Любви? - Не уживещься с нею! Жены? - Попытка в лотерею! Друзей? - Опасные враги! Вина? - Но грустно протрезвиться! Роскошных яств? — В аптеках рыться! Горячей крови? — Разожжет! Холоднокровья? - Будешь лед! Ума? - Вожатый ненадежный. Болтун, подчас неосторожный! Союза мудрости? - Она Без зва под старость посещает, Когда нам боле не нужна,

И каждый мудрецом бывает С убытком счастья пополам! Покоя? — И к монастырям Ему заложена дорога! — Каких же благ просить от бога? (1824) —

#### к приятелю

Пусть бестолковый свет толкует, Нам толков праздных не унять; Счастлив, кому дано судьбой о них

не знать, Умен, кто, зная, не тоскует. Пусть добрый полотер ползком и на лету Общаркал начисто все крыльца бар

почетных,
Чтоб сделаться с глупцов бессчетных
Глупцом в столице на счету;
Пускай Мизинцева в припадке
То в прозу, как в озноб, то на стихи,

как в бред.

От коей хины нет; Пусть рыцарь классиков из азбучного

пусть сей журнальный Дон-Кишот За образец ума — себя, а за Пегаса

За образец ума — себя, а за Пегаса Нам Россинанту выдает! Сей умничай вничью, дурачься тот

с успехом, Иной, как колокол, будь и тяжел и пуст, Иль сплетней городских будь он стоустым эхом,

В котором гласа нет без посторонних уст! В устройстве общества и цех глупцов потребен;

В мирском быту полезны и они:

Со скуки б умерли здесь умники одни, Глупцы смешат — а смех целебен! Терпимость — мудрости порука и сестра. Оставим мы взыскательность пустую; Я на один порок могущий негодую, Я на него храню гнев сердца и пера. Но слабостям прощать я совестью обязан И боле! Как бы им я сострадать не мог, Как раб невольнику, который цепью

связан, Или рифмач без рук — танцмейстеру без ног!

Я слышу, говорят нередко: «У каждого свой ум!» — Вранье, сударь! Вранье! Скажите вы — и попадете метко:

У каждого чудачество свое!
Мы все с дурачеством, все с пятнышком родимым;
В оттенках каждого различие одно:
Здесь ярче — там бледней, в ком чуть бывает зримым — А в ком и все лицо — родимое пятно!

## ЧЕРТА МЕСТНОСТИ

Прочесть ли вам любовное посланье? «Рад слушать вас» — Прошу советов я! Дом, где синит владычица моя! «Позвольте мне вам сделать замечанье: Я б не сказал — сидит, да уж и дом, Мне кажется, не ладит со стихом. Не лучше ли: живет иль обитает И дом сменить на храм или чертог? Любовь во храм и хату претворяет, К тому ж к стихам идет высокий слог!» Так, спесь и мне наречья муз знакома;

Но здесь в стихе есль местная черта: Несчастная младая красота Сидит в стенах смирительного дома! (1824)

Клеврет журнальный, аноним, Помощник презренный ничтожного

бессилья, Хвалю тебя за то, что под враньем твоим Утаена твоя фамилья! С бесстыдством страх стыда желая

согласить.
Ты доказал, вдвойне кривнув душою,
Что если рад себя бесчестить под рукою,
То именем своим умеешь дорожить.

1824

## К ЖУРНАЛЬНЫМ БЛИЗНЕЦАМ

Цып! цып! сердитые малютки! Вам злиться, право, не под стать. Скажите: стоило ль из шутки Вам страшный писк такой подвять? Напрасна ваших сил утрата! И так со смехом все глядят, Как раздраженные цыплята Распетушились невпопад.

1824

Педантствуй сплошь, когда охота есть, В глаза невежд кидай школярной пылью, В цитатах весь старайся Рим известь, Чтоб пособить природному бессилью; Но не острись! Приемля вчуже боль, Мы чувствуем, твои читая шутки, Как на руке, над ними мучась сутки, Тутим пером ты натрудил мозоль.

1824

#### **КРОХОБОРАМ**

Сорвавшейся с пера ошибкою моею Живете, скромники, вы несколько уж лет; Я вашей трезвости ценить пример умею И каюсь, что с меня больших вам

взяток нет; Но критикам верней ваш навык

хлебосольный, И с вашего стола для жадных им потреб От щедрой глупости, к несчастным

Идет насущный хлеб. сердобольной,

1824 или 1825

Булгарин, убедясь, что брань его не жалит, Переменил теперь и тактику и речь:
Чтоб Грибоедова упечь, Он Грибоедова в своем журнале хвалит.

Врагов своих не мог он фонарем прижечь, То хоть надеется, что, подслужась.

1824 или 1825

## НАРВСКИЙ ВОДОПАД

Несись с неукротимым гневом, Мятежной влаги властелин! Над тишиной окрестной ревом Господствуй, бурный исполин!

Жемчужною, кипящей лавой, За валом низвергая вал, Сердитый, дикий, величавый, Перебегай ступени скал!

Дождь брызжет от упорной сшибки Волны, сразившейся с волной, И влажный дым, как облак зыбкий, Вдали их представляет бой.

Всё разъяренней, всё угрюмей Летит, как гений непогод; Я мыслью погружаюсь в шуме Междоусобно-бурных вод.

Но как вокруг все безмятежно и, утомленные тобой, как чувства отдыхают нежно, Любуясь сельской тишиной!

Твой ясный берег чужд смятенью, На нем цветет весны краса, И вместе миру и волиенью Светлеют те же небеса.

Но ты, созданье тайной бури, Игралище глухой войны, Ты не зерцало их лазури, Вотще блестящей с вышины. Противоречие природы, Под грозным знаменем тревог, В залоге вечной непогоды Ты бытия приял залог.

Ворвавшись в сей предел спокойный, Один свирепствуешь в глуши, Как вдоль пустыни вихорь знойный, Как страсть в святилище души.

Как ты, внезапно разразится, Как ты, растет она в борьбе, Терзает лоно, где родится, И поглощается в себе.

Лето 1825 Ревель, Екатериненталь

## о. с. пушкиной

Нас случай свел; но не слепцом меня К тебе он влек непобедимой силой: Поэта друг, сестра и гений милый, По сердцу ты и мне давно родня. Так, в памяти серденчой без заката Мечта о нем горит теперь живей: Я полюбил в тебе сначала брата, Брат по сестре еще мне стал милей. Удел его — блеск славы, вечно льстивой, Но часто нам сияющий из туч; И от нее ударит яркий луч На жребий твой, в беспечности

Но для него ты благотворней будь, Свети ему звездою безмятежной; И в бурной мгле отрадой, дружбой

нежной

Ты услаждай тоскующую грудь.

7 августа 1825

### К МНИМОЙ СЧАСТЛИВИЦЕ

Мне грустно, на тебя смотря: Твоя не верится мне радость, И розами твоя увенчанная младость Есть дня холодного блестящая заря,

Нет прозаического счастья Для поэтической души: Поэзней любын дни наши хороши, А ты чужда ее святого сладострастья.

Нет, нет — он не дюбим тобой: Нет, нет — любить его не можешь; в стихии спорные одно движенье вложишь, С фальшивым верный звук сольешь в

Насильством хитрого искусства Стесненная, творит природа чудеса, Но не позволят небеса,

чтоб предрассудков власть уравнивала чувства,

согласный строй:

Сердцам избранным дан язык, Непосвященному невнятный; Кто в таинства его с рожденья

не проник, благодатной.

Где в двух сердцах нет тайного сродства, поверья общего, сочувствия, появтья, Там холодны любьи права, Там холодны любьи объятья!

Товарищи в земном плену житейских уз. Друг другу чужды вы вне рокового круга: Не промысл вас берег и прочил друг для друга, Но света произвол вам наложил союз.

Я знаю, ты не лицемеришь; Как свежая роса, душа твоя светла; Но, суеверная, рассудку слепо веришь И сердце на его поруку отдала.

Ты веришь, что, как честь,

насильственным обетом и сердце вольное негрудно обложить и что ему под добровольным гнетом Долг может счастье заменить!

О женщины, какой мудрец вас разгадает? В вас две природы, в вас два спорят существа:

Сущест

В вас часто любит голова И часто сердце рассуждает.

Но силой ли души иль слепотой почесть, Когда вы жизни сей, дарами столь убогой, Надежды лучшие дерзаете принесть На жертвенник обязанности строгой?

Что к отреченью вас влечет?

Вас счастья призраком дарит на плахе

Смиренья ль чистого возвышенная

Иль безмятежный сон колодного страсть,

бесстрастья?

Вы совершенней ли, иль хладнокровней нас? Вы жизни выше ли, иль, как в избранный камень От Пигмальоновой любви, равно и в вас Ударить должен чистый пламень?

Иль в тяжбе с обществом и с силою в борьбе, Страшась испытывать игру превратных долей, Заране ищете убежища себе

В благоразумье и неволе?

Умеренность - расчет, когда начнут

Ум боле поверять, а сердцу меней верить, Необходимостью свои желанья мерить— Нам и природы глас и опыта совет.

Но в возраст тот, когда печальных истин свиток В мерцанье радужном еще сокрыт от нас, Для сердца жадного и самый благ

избыток

Есть недостаточный запас.

А ты, разбив сосуд волшебный И с жизни оборвав поэзии цветы, Чем сердце обольстиць, когда рукой враждебной Сердечный мир разворожила ты?

Есть, к счастью, выдержка в долине зол и плача,

Но в свет заброшенный небесный сей залог Не положительный известных благ итог, Не алгеброй ума решенная задача.

Нет, вдохновением дается счастье нам, Как искра творчества живой душе поэта, Как розе свежий фимиам,

Как розе свежий фимиам, Как нега звучная певцу любви и лета.

И горе смертному, который в слепоте Взысканьям общества сей вышиний дар уступит Иль робко жертвуя приличью и тщете, Земные выгоды его ценою купит.

Мне грустно, на тебя смотря; Твоя не верится мне радость. И розами твоя увенчанная младость Есть дня холодного блестящая заря.

С полудня светлого переселенен милый, Цветок, предчувствие о лучшей стороне,

К растенью севера привитый гневной силой, Цветет нерадостно, госкуя по весне,

Иль, жертва долгая минуты ослепленья, Младая пери, дочь воздушныя семьи, Из чаши благ земных не почерпнет

забвенья

Обетованных ей восторгов и любви.

Любуйся тишиной под небом

безмятежным, Но хлад рассудка, хлад до сердца

В нем пламень не потух; так под убором спежным

Кипит невидимо земных огней тайник.

В сердечном забытьи, а не во сне

спокойном.

Еще таишь в себе мятежных дум следы;

Еще тоскуешь ты о бурях, небе знойном,

Под коим зреют в нас душевные плоды.

Завидуя мученьям милым

и бурным радостям, неведомым тебе,

Хотела б жертвовать ты счастием

Страстей волненью и борьбе.

Лето 1825

#### СТАНЦИЯ

(Глава из путешествия в стихах; писана 1825 года)

Sta viatori

Досадно слышать: «Sta viator!» Иль, изъясняяся простей: «Извольте ждать, нет лошадей»,— Когда губернский регистратор,

Почтовой станции диктатор (Ему типун бы на язык!). Сей речью ставит вас в тупик. От этого-то русским трактом Езда не слишком веселит: Как скачешь - лействие кипит. Приелешь — стынет за антрактом. Ла и скакать - дождись пути, Заметить полжно мне в прибавку. Чтобы точней в журнал внести Топографическую справку, -Лороги наши — сал для глаз: Деревья, с дерном вал, канавы; Работы много, много славы, Ла жаль — проезда нет подчас. С леревьев, на часах стоящих. Приезжим мало барыша: Дорога, скажешь, хороша -И вспомнишь стих: для проходящих! Свободна русская езда В двух только случаях: когда Наш Мак-Адам или Мак-Ева — Зима свершит, треща от гнева, Опустошительный набег. Путь окуст чугуном льдистым И запорошит ранний снег Следы ее песком пушистым Или когда поля проймет Такая знойная засуха. Что через лужу может вброд Пройти, глаза зажмуря, муха. Что ж делать? Время есть всему: Гражданству, роскоши, уму. Рукой степенной ход размерен: Итог в успехах наших верен, Пождем - и возрастет итог. Давно ль могучий Петр природу. Судьбу и смертных перемог. Прошел сквозь мрак, сквозь огнь и воду И следом богатырских ног Давно ли вдоль и поперек Протоштана его Россия?

Исполнятся судьбы земные, И мы не будем без дорог. Зато воевную дорогу Прокладывать умеем мы: В Париже были, слава богу, И, может, не болсь чумы, Ни Магомета стражи райской, За славной тенью Залунайской, За тенью царственной жены Мы доберемся до луны; За греков молвим речь в Стамбуле И меж собой, без дальних ссор, Миролюбиво кончим спор, Когда-то жаркий при Кагуле.

«Так лошадей мне нет у вас?» - «Смотрите в книге: счет тут ясен». - «Их в книге нет. я в том согласен: В конюшне нет ли?» - «Тройка с час Последняя с курьером вышла, Пве клячи на дворе и есть, Па их хоть выбылыми счесть: Не ходит ни одна у дышла». - «А долго ли прикажешь мне. Платя в избе терпенью дани, Истории *тьму-таракани*Учиться по твоей стене?» - «Ла к ночи кони придут, нет ли, Тут их покормим час иль два. Ей-ей, кружится голова; Приходит жутко, хоть до петли! И днем и ночью все разгон, А всего-навсего пять троек; Тут как ни будь смышлен и боек, А полезай из кожи вон!»

Стой, путник стой! — что ж молвить больше, Когда подвинуться нельзя? Зачем не странствую я в Польше, Мои любезные друзья! Судьба по трактам европейским (Что мие, признаться, очень жаль) Меня не завозила вдаль. Я только польским да еврейским Почтовым ларам бил челом. Как я ни рвался чувством жарким, Как ни загадывал умом Полюбоваться небом ярким

И мира светлой полосой. Как я ни залетал мечтой В мир божий из глуши далекой, Гле след мой темный, одинокой Сугробом снежным занесен. Как ни раскилывал сквозь сон. Всегда обманчивый и краткий. Своей кочующей палатки Среди блестящих городов. Среди базаров просвещенья. -Но от латинских оных слов Оглоблями воображенья Я поворачивал домой И жду: схвачу ли сон рукой? О Польше речь была: но с речи Бог весть зачем, бог весть куда Сбиваюсь от горячей встречи Нежданных мыслей. Господа! Простите раз мне навсегда. По Польше и езда веселье. И остановка не внаклал: Иной бы и зажиться рад. Как попалет на новоселье. Затем что пара бойких глаз. Искусных в проволочке польской (От коих он пылал и гас. Был смел и робок в тот же час), Так завелет дорогой скользкой. Так закружит в нем дурь и хмель. Что шуткой с первого присеста Она его, не тронув с места, Промчит за тридевять земель. Так, помню польские ночлеги: Тут есть для отдыха и неги

На что взглянуть, где лечь, что

съесть, -

Грешно б о наших речь завесть, И чтоб не дать себя проклятью Патриотических улик, Патриотической печатью Не лучше ли скрепить язык? Певец, который ведал горе, Сказал: «Nessun maggior dolor» -И прочее: не грав ли он? Смотрю на память с двух сторон: Благоприятной и враждебной. Она, как в древности кумир. На ликах носит брань и мир. То злобный дух, то друг волшебный, Она нам в казнь или в любовь; Иль дразнит благом, уж заочным, Иль говорит: условьем срочным Что было, может быть и вновь. По крайней мере, память ныне, Смотря приветливым лицом, Мне светит в зеркальной святыне Своим волшебным фонарем. Голодный, стол окинув взглядом И видя в ранних племенах Живой обед со мною рядом На двух и четырех ногах. Голодный, видя к злой обиде, Как по ногам моим со сна. С испуга, в первобытном виде Семейно жмется ветчина, Я не грушу: пусть квас и молол. А хлеб немного пожилой, Я убаюкиваю голод Надеждой, памяти сестрой. Постясь за полдником крестьянским. Отрадно мне себе сказать: Я трюфли запивал шампанским, Бог даст, и буду запивать. Итак, ваш путевой нотарий, Из русской почтовой избы Вам польской почты инвентарий

Я полношу назло судьбы. Жена иль дочка комиссаржа Полячка. - словом все сказал: Тут и портрет и мадригал; Притом цыплята, раки, спаржа, Или технически скажу И местность красок удержу: «Kurczeta, raczki i szparagi» (Чего не стерпит лист бумаги И рифма под моим пером?). Гитара на стене крестом С оружьем старопольской славы. Кумиры чести и забавы Патриотической четы: На окнах свежие цветы. Сарматской флоры дар посильный: Там в рамках за стеклом черты Героев Кракова и Вильны. На полке - чтенье красоты. Роман трагическо-умильный И с ним Дмушевского листы. В которых летописен верный С неутомимостью примерной Изо дня в день, из часу в час Велет историю Варшавы. На все вперяя зоркий глаз: Спектакли, выезды в заставы, Продажа книг, побег собак, Проказы, добрых дел примеры. Волненье мод и атмосферы, Лвиженья жизни - смерть и брак: Движенья биржи - курс, банкруты: Дела веков, дела минуты, -Все сгоряча в сырой листок Передает печать прилежно. Уездам и потомству впрок. Как я заслушивался нежно Тебя, варшавский вестовщик, Когда в душе, во дни разлуки, Будил замолкнувшие звуки Словоохотный твой язык. На голос дружного привета

Ответ созвучный я давал: Поэзией была газета, И над афишкой я мечтал.

Я волю дал широким перьям Залетной памяти моей. Мечтой коснулся я преддверьям Чертогов прелестей и фей. Влетел в Варшаву - и, бессильный, Засел я в сети прежних дней. Злесь тайна. Критик шепетильный, Ты не поймешь моих речей. «Umizgac sie!» — за это слово. Хотя ушам оно сурово, Я рад весь наш словарь отдать: На нем хранится талисманом Могущей прелести печать: Обворожительным дурманом Шекотит голову и грудь Того, кто воздухом Варшавы Был упоен когда-нибудь, Кто из горнушек Вейской кавы Пил нектар медленной отравы Или в Беляны знает путь. «Umizgac-sie!» 1 — в сем слове милом, Как в серпце. Польша вся живет И в хороводе легкокрылом Своих соблазнов рой влечет. При этом слове я в Варшаве, И сон минувший снится въяве: При блеске свеч передо мной Взвились, зажглись чета с четой, Цепь вьется и мазурки знойной Кипит и гаснет вихорь стройный Под гул отрывистых смычков. Или день праздничный: косцёлы Пустеют: полдень: булто пчелы. Из ульев набожных трудов, Расправя крылья золотые. Спещат святоши молодые,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ухаживать (польск.). — Ред.

<sup>6</sup> П. Вяземский 161

Пестреют улицы, кипят: Глазам раздолье и мученье. Но средоточится волненье -И рой за роем хлынул в сал. В аллею сжался горол тесный. Вот в лицах старины мечты: Вот сейм державный, сейм прелестный, Вот Посполита красоты. Здесь блещет знаменьем утешным И мнений и одежд успех: Чин с чином, с знатью скромный цех Сравнялись равенством безгрешным (Хотя оно и вводит в грех) Пригожих лиц и ножек стройных. Мой Пушкин, строф гвоих достойных И так обутых, что едва ль Их обнажить любви не жаль. Или в театре народовом. Гле окриляют польским словом Патриотический порыв. Стихи Немцевича забыв. Глас старца, убежденья полный, Которым лвижет и живит Он зыбкого партера волны, И увлекает и разит. Смотрю я на пругую сцену. Где страсти действуют живьем, Гле в представлении немом Актерам зрители на смену. Тут романтическая связь: Единства места не держась, Из кресел в ложи и обратно Огнем чуть зримым, перекатно Живая нить игры живой Завязкой тайною снуется. А там развязкой распрядется, Как следует, своей чредой,

Tenepь для критики судейской Словцо ученое: глагол «Umizgac sie», глагол житейской; Ему нас учит женский пол. Он жемчуг польского наречья, Его понятья без увечья В другой язык не передашь, Как в словарях других ни рыться; Faire la cour¹ и волочиться Смешно напоминает блажь Маркизов чопорного века Иль заставляет заключить, Что волокита должен быть Или подагрик, иль калека.

Могло б досадно быть ушам, Когда читатели-зоилы Заволят: «Sta viator! Нам Тащиться за тобой нет силы». Но к притязаньям дерзких лиц В нас, к счастью, самолюбье глухо, И золотом, как у девиц, Завещено поэта ухо.

Итак, пока нет лошадей, Пером досужным погуляю...

# примечания

В наш исследовательный и отчетливый век примечания, дополнения, указания нужны не только в путешествии, но и в сказке, в послании. На слово никому и ничему верить не хотят. Поэт волею или неволею должен быть педантом или Кесарем: писать комментарии на самого себя и на свои дела. Тем лучше: более случая поговорить, более бумаги в расходе и книги дороже. Нельзя и мне не следовать за потоком. Только признаюсь,

Увиваться (фр.). — Ред.

не люблю стихов занумерованных: цифры и поэзия — пестрота, которая неприятно рябит в глаза. Пускай читатель даст себе труд отыскивать сам соотношения между стихами и примечаниями.

Эта глава путешествия точно писана за несколько лет. Sta viator! Стой, путник! — взято из латинской эпитафии.

В стихах всего высказать невозможно: часто говори не то, что хочешь, а что велит мера и рифма. В прозе я был бы справедливее к русским дорогам; сказал бы, что в некоторых губерниях они и теперь уже улучшаются, что петербургское шоссе утешительный признак государственной просвещенной роскоши и проч. Полустишие: для проходящих взято из прекрасной басни И. И. Дмитриева. По имени изобретателя называется Макадам, или по английскому произношению: Мекедем, новое устройство битой дороги, ныне в большом употреблении в Англии как в городах, так и по трактам.

Данте говорит:

Nessun maggior dolore, Che ricordarsi del tempo felce Nella miseria.

то есть что нет ничего горестнее, как вспоминать в бедствий о благополучном времени. Россини придал всю поэзию своей музыки этим словам в опере «Отелло». В нотах его есть мрачность и глубокость Данта.

Описание польской станции не вымысел стихотворца и не ложь путешественника. На многих станциях я находил всё то, что описал: я мог бы подтвердить свои стихи выписками из своей дорожной, памятной книжки, но боюсь показаться уже чересчур педантом. Замечу только, что цыплята, раки и спаржа имеют точно

какую-то национальность в польской

кухне.

Дмушевский варшавский актер, издавал в Варшаве ежедневную газету. По выезде своем из Варшавы я любил проходить наизусть по его листкам прежнее свое житье-бытье.

Не имея пред глазами Словаря Линде, не могу сказать, как переводит он польский глагол, приведенный мною; но если читатель дал себе труд прочитать стихи до конца, то он узнал смысл этого выражения, которое на польском языке имеет

смысл обширный.

Wiejska Kawa — деревенский, сельский (хотя и внутри города) кофейный дом в Варшаве, весьма часто и всеми сословиями и полами посещаемый. Кто видал в праздничный день на очаге его ряд кофейников и гориушек со сливками кипячеными, тот может вывесть экономикополитическое заключение, сколько Наполеонова антиколониальная система должна была быть вредна для Польши и горька для поляков, которых тогда поили цикорным кофе.

Кто-то отговаривал Вольтера от употребления кофе, потому что он яд. «Может быть, — отвечал он, — но видно медленный: я пью его более шестидесяти лет». Переложив этот ответ в медленную отраву, я сбит был рифмою: лучше было бы сказать: медленный яд. В повторении известных изречений должно сохранять простоту и точность сказанного. Утешаюсь тем, что примечание мое назидательнее

хорошего стиха.

Беляны — монастырь на Висле близ Варшавы; тут в роще бывает блистательное гуляные. вроде наших гуляний 1-го мая.

По воскресеньям и праздничным дням

после обедни собираются в саду Красиц-

Польский театр называется в Варшаве или театром народным, национальным, некотором отношении заслуживает хотя драматическая HMH. польская сие литература имеет мало народности и. как наша, более слеплена по французскому образцу. Но и в самых подражениях отделяется какой-то цвет отечественности. нелостает народности в авторах. то много народности в партере. В Польше театр не то, что у нас, прививное там он настоящая потребувеселение: ность народа. Там есть какой-то театральный патриотизм, согревающий представ-ление. Некоторые родные слова возбуждают постоянно восторг рукоплесканий: одним словом, там есть театр.

Имя Немцевича знакомо и у нас. Поэт, семидесятилетнею историк. гражданин, жизнью своею он достиг до почетнейшего места в ряду своих современников и соотечественников. Хотя здесь упомянуто о нем и по шуточному поводу, но, платя ему дань уважения за характер его, за vм его, еще столь теплый, столь цветущий под холодом седин, и дань признательности за лестную ero приязнь мне, сердце мое исполняет приятную священную обязанность. Оговорку, жую на эту, могу отнести вообще и Варшаве. Если я себя хорошо выразил в стихах своих, то сквозь шутки должно

пробиваться чувство благодарности и сердечной привязанности.

На замечание, что глава моя очень длинна, и то еще один отрывок, имею честь донести, что я с лишком семь часов просидел на станции в ожидании лошадей.

1825

## две луны

(Застольная песня)

Посмотрите, как полна Златоликая луна! Словно чаша круговая Посреди ночных огней, Словно скатерть голубая Расстилается под ней.

Посмотрите, как светла чаша чистого стекла! Златом гроздий благовожных Как силет нам она, Полуночников бессонных Беззакатная лума!

Хороша небес луна — Но надежна ли она? Нет, в красотке вероломной Постоянства не найти: То сидит за тучкой темной, То убудет — и прости!

А застольная луна Постоянио зам верна, Все по мере жажды краше С погребов встает она: Застраховано нам в чаше Полнолуние вина.

Про небесную луну
Я и то упомяну:
На нее глаза таращишь,
Да и только! Как тут быть?
Но с небес ее не стащишь,
Но зубами не схватить.

А ручная-то луна Словно нежная жена! Так и льнет к губам любовно, Как домашняя, своя! В душу так и льется, словно Закадышная, струя!

1825 (?)

## (ДЕРЕВНЯ. ОТРЫВКИ)

Я слышу, слышу ваш красноречивый зов. Спешу под вашу тень, под ваш зеленый KDOB. Гостеприимные, прохладные лубровы! С негодованьем рву постыдные оковы, В которых суетность опутала меня; Пелебней воздух здесь, живей сиянье дня, И жизнь прекраснее, и сердце безмятежней! Злесь человек с собой беселует прилежней. Степенней ум его и радостней мечты. Здесь нет цепей, здесь нет господства суеты! Ко счастью след открыв, наперсник верных таин -Здесь мыслям, и делам, и времени жозяин — Не принужден платить предубежденью лань И в мятеже страстей вести с собою блань. Мужаю бытием и зрею в полных силах. Живительный оговь в моих струится жилах. Как воздух, так и ум в людских оградах сжат: Их всюлу тяжкие препятствия теснят. И думать и дышать равно в столицах душно! В них мысль запугана, в них чувство малодушно. Желания без крыл прикованы к земле И жизнь как пламенник, тускнеющий во мгле! В полях - сынов земли свободной колыбели -Стремится бытие к первоначальной

цели:

Отвагою надежд кипит живая грудь И думам пламенным открыт свободный путь.

Под веяньем древес и беглых вод журчаньем

Спит честолюбие с язвительным

желаньем.

В виду широких нив, в виду высоких гор, Небес, раскинувших сияющий шатер, Как низки замыслы тщеты высокомерной И как смешон кумир, голпою суеверной Взнесенный иа плечах в ряды полубогов! Как жалки и они, искатели оков, Когда глядишь на них из области свободы. Когда, уединясь в святилище природы. Ты зришь, как в облаках купается орел, А царь земли, как червь, смиренно топчет дол.

Я видел их вблизи, сих временных счастливцев.

Сих гордых подлецов и подлых

горделивцев.

И чем польстит мне их мишурная судьба? Пойду ль в толпе рабов почетного раба Стезею почестей, уклончивой от чести, Бесстыдною рукой кадить кадилом лести Нелепым идолам попранных алтарей? Пойду ль молить венков от ветреных

судей,

Равно и в милости и в казни безрассудных? Пойду ль искать ценой пожертвований

трудных

Надежд обманчивых к обманчивым дарам И счастья тень ловить по призрачным следам,

Когда оно меня рукой чевероломной

Готово принять здесь под свой приют укромный? О независимость! Небес первейший дар! Храни в груди моей твой мужественный

жар!

Он - пламенник души, к изящному

вожатый: Безропотно снесу даров судьбы утраты, Но, разлучась с тобой, остыну к жизни я. Рабу ли дорожить наследством бытия? Страстей мятежных раб, корысти раб

Раб светских прихотей иль неги малодушной.

Равно унизил он свой промысл на земле. Равно затмил печать величья на челе.

Здесь утром как хочу я сам располагаю, Ни важных мелочей, ни мелких дел не знаю.

Когда послышу муз таинственный призыв И вдохновенных дум пробудится порыв. Могу не трепетать: нежданный посетитель Чужого времени жестокий расточитель, не явится ко мне с вестями о дожде Иль с неба на глуппа свалившейся звезде. Как часто три часа, не шевелясь со стула, Злодей держал меня под пыткой караула И холостой стрельбой пустых своих

вестей.

Счастлив еще, когда, освободясь гостей И светского ярма свалив с себя обузу, Мог залучить я вновь запуганную музу И, рифму отыскав под дружеским пером, Стих сиротливый свесть с отставшим

близнецом.

#### БАЙРОН

Если я мог бы дать тело и выход из групи своей тому, что наиболее во мне, если я мог бы извергнуть мысли свои на выражение и, таким образом, душу, сердце, ум, страсти, чувство слабое или мощное, всё, что я хотел бы некогда искать, и всё, что ищу, ношу, знаю, чувствую и выдыхаю, еще бросить в одно слово, и будь это одно слово перун, то я высказал бы его; но, как оно, теперь живу и умираю, не расслушанный, с мыслыю совершенно безголосною, влагая ее как меч в ножны.

«Чайльд Гарольд» Песнь 3. строфа XCVII

Поэзия! Твое святилище природа! Как древний Промефей с безоблачного свола

Похитил луч живой предвечного огня, Так ты свой черпай огнь из тайных

недр ея. Природу заменить вотще труда усилья; Наука водит нас, она дает нам крылья И чадам избранным указывает след В безвестный для толпы и чудотворный

свет.

Счастлив поэт, когда он внял

из колыбели Ее таинственный призыв з заветной цели. Счастлив, кто с первых дней приял, как

лучший дар, Волненье, смелый пыл, неутолимый жар: Кто, детских игр беглец, объятый дикой

думой, Любил паденью вод внимать с скалы

угрюмой, Прокладывал следы в заглохшие леса,

Прокладывал следы в заглохшие леса, Взор вопрошающий вперял на небеса И, гайною тоской и тайной негой полный, Любил скалы, леса, и облака, и волны. В младенческих глазах гориг души

и мысли на челе прорезан ранний след, И, чувствам чуждая, душа, еще младая, Живет в предчувствии, грядущим обладая. Счастлив он, сын небес, наследник

высших благ!

Поведает ему о чуде каждый шаг. Раскрыта перед ним природы дивной книга; Воспитанник ее. он чужл земного ига:

Пред ним отверстый мир: он мира властелин! Чем дале от людей, тем мене он один.

Везде он слышит глас, душе его знакомый:

О страшных таинствах ей возвещают громы, Ей водопад ревет, ласкается ручей.

Ей шепчет ветерок и стонет соловей. Но не молчит и он: певец, в пылу свободы.

Поэзию души с поэзией природы, С гармонией земли гармонию небес Сливает песнями он в звучный строй

И стих его тогда, как пламень чудес,

Взрывает юный дух, еще не

пробужденный, В нем зажигая жар возвышенных надежд; Иль, как Перуна глас, казнит слепых

невежд, В которых, под ярмом презрительных

желаний, Ум без грядущего и сердце без преданий. Таков, о Байрон, глас чоэзии твоей! Отважный испелин, Колумб новейших

дней.

Как он предугадал мир юный,

первобытный.

Так ты, снедаемый тоскою ненасытной И презря рубежи боязненной толпы, В полете смелом сшиб Иракловы столпы: Их нет для гения в полете непреклонном! Пусть их лобзает чернь в порабощенье

сонном.

Но он, вдали прозрев заповедную грань. Насильства памятник и суеверья дань. Он жално чрез нее стремится в бесконечность!

Стихия высших дум - простор небес и вечность.

Так, Байрон, так и ты, за грань

перескочив И лушу в пламенной стихии закалив. Забыл и дольный мир, и суд надменной черни:

Стезей высоких благ и благолатных

терний Лостиг ты таинства, ты мыслью их

проник, И чудно осветил ты ими свой язык. Как страшно-сладостно в наречье, сердцу новом.

Нас пробуждаешь ты молниеносным

И мыслыю, как стрелой Перунного огня, Вдруг освещаешь ночь души и бытия! Так вспыхнуть из тебя оне было готово -На языке земном несбыточное слово, То слово, где б вся жизнь, вся повесть

благ и мук Сосредоточились в единый полный звук: То слово, где б слились, как в верный

отголосок, И жизни зрелый плод, и жизни недоносок, Весь пыл надежд, страстей, желаний. знойных дум.

Что создали мечты и ниспровергнуя ум. Что намекает жизнь и недоскажет время. То слово — тайное и роковое бремя, Которое тебя тревожило и жгло, Которым грудь твоя, как Зевсово чело, Когда им овладел недуг необычайный, Тягчилась под ярчом неразрешенной

тайны! И если персти сын, как баснословный бог, Ту думу кровную осуществить не мог, Утешься: из среды души твоей глубокой Нам слышалась она, как гул грозы

далекой. Не грянувшей еще над нашею главой, Но нам вещающей о тайне страшной той. Пред коей гордый ум немеет болзливо, Которую весь мир хранит красноречиво! Мысль всемогуща в нас, но тот,

кто мыслит, слаб; Мысль независима, но времени он раб. Как искра вечности, как пламень

беспредельный, С небес запавшая она в сосуд

скудельный, Иль гаснет без вести, или сожжет сосуд. О Байрон! Над тобой свершился грозный суд!

И, лучших благ земли и поздних дней достойный, достойный, Увы! не выдержал ты пыла мысли

знойной, Мучительно тебя снедавшей с юных пор. И гроб, твой ранний гроб, как Феняксов

костер, Благоухающий и жертвой упраздненный, Бессмертья светлого алтарь немой

и тленный, Свидетельствует нам весь подвиг бытия. Гроб, сей Ираклов столп, один был грань твоя.

И жизнь твоя гласит, разбившись

на могиле: Чем смертный может быть и чем он быть не в силе.

#### **БИБЛИОТЕКА**

В хранилише веков, в святыне их наследства. Творцов приветствую, любимых мной из детства, Путеводителей, наставников, друзей. Их пламень воспалил рассвет луши моей: Обязан вкусом им, занятьем и забавой. Быть может - как узнать? - обязан булу славой. Вергилий, друг полей и благодетель их. Любить их, украшать и петь твой учит Гораций, всех веков по духу современник, Поэт всех возрастов, всех наций соплеменник. Которому всегда довольны, в смех и в грусть. И учатся еще, уж зная наизусть. И жизнь исправил ты, и встретил смерть с улыбкой: Мудрец незыблемый и царедворец гибкой, Ты льстил не приторно, учил не свысока, И время на тебе не тронуло венка, Который соплели веселье и рассудок Из сладострастных роз и вечных незабулок. Кипящий Марциал, дурачеств римских ก็หตุ! Где ни подметил их, спешил стихом настичь: И я тебе вослед наметываю руку В безграмотную спесь и грамотную CKVKV. Проперций и Тибулл, у коих в наши дни.

Парни.

Педантам не во гнев, исхитил лавр

Андрей Шенье! Певец и мученик свободы, На плаху в жертву ты принес младые годы И полное надежд грядущее принес, Когда тиранов серп, во дни гражданских гроз.

Свирепо пожинал под жатвою кровавой Все, что грозило им иль доблестью,

иль славой.

Так умирая, ты сказать со вздохом мог.
Что многого еще хранил в себе залог.
Твой стих — неполный звук души в мечтах

обильной. Уныл и сладостен, как памятник умильный Надежд, растерзанных под бурею судеб. Феб древних алтарей и новых песней Феб Животворят его согласным вдохновеньем.

По древним образцам романтик исполненьем, Шенье! в трудах твоих решился бы тот спор.

Что к музам внес вражду междоусобных ссор и вечно без конца, как подвиг Пенелопы,

Не довершен ни мной, ни

«Вестником Европы».

¹ Андрей Шенье, одна из прекраснейших жертв тирании Робеспьера и французского Конвента, кончил жизнь свою на плахе революционной два дни до низвержения Робеспьера и кровавого владычества, тяготевшего над Франциею. Готовясь на казнь, он, ударив себя в голову, сказал: «Однако же тут было что-то!» Вся поэтика его заключиться может в прекрасном его стихе из поэмы «Изобретение»:

Sur des pensées nouveaux faisons des vers antiques.

<sup>(</sup>Мы облекаем новые мысли в старые стихи).

Руссо, враг общества и человека друг, Сколь в сердце вкрадчив к нам

сердечный твой недуг!

Писатель-Бриарей! Колдун!

Протей-писатель!
Вождь века своего, умов завоеватель,
в руке твоей перо — сраженья острый меч.
Но, пылкий, не всегда умел его беречь
Для битвы праведной и, сам страстям

покорный, Враг фанатизма, был фанатик ты упорный. Другим оставя труд костер твой

Воздвигать, Покаюсь: я люблю с тобою рассуждать, Вослед тебе идти от важных истин к шуткам

И смело пламенеть враждою

к предрассудкам. Как смертный ты блуждал, как гений

ты парил И в области ума светилом новым был. Плутарховых времен достойная Коринна, По сердду женщина и по душе мужчина, Философ мудростью и пламенем поэт,

Восторгов для тебя в нас недоступных нет, Страстями движешь ты, умом,

воображеньем; Твой слог, трепещущий сердечным

Как отголосок чувств, всегда красноречив; Как прихоть женщины, как радуги отлив, Разнообразен он, струист и своенравен. О, долго будешь ты воспоминаньем

славен, Коппет! где Неккеру, игре народных бурь

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Коппет — поместье Неккера, в коем ов кончил жизнь, ознаменованцую блистательными и крупными переворотами политическими, и где славная дочь его укрывалась от опалы Наполеона.

Блеснула в тишине спокойствия лазурь И где изгнанница тревожила из ссылки Деспота чуткий ум и гнев, в порывах пылкий.

В сиянье, он робел отдельного луча И, мир поработив владычеству меча, С владычеством ума в совместничестве

гордом Он личного врага воюя в мненье твердом, Державу мысли сам невольно признавал. Осуществивший нам поэта идеал, О Шиллер, как тебя прекрасно отражало Поэзии твоей блестящее зерцало. В тоске неведенья, в борьбе с самим

собой, Влечешь ли ты и нас в междоусобный бой Незрелых помыслов, надежд

высокомерных, Ты возвращаешь ли в уныньи чувств неверных

На счастье данную , сомнительный залог, Который выплатить мир целый бы не мог; Иль, гордыя души смирив хаос мятежный, Мрак бури озаришь ты радугой надежной И гласом сладостным, как звуком

горних лир, Врачуешь сердца скорбь и водворяешь мир

В стихию буйную желаний беспокойных, Равно господствуешь ты властью песней стройных.

И вас здесь собрала усердная рука, Законодателей родного языка, Любимцев русских муз, ревнителей науки, Которых внятные, живые сердцу звуки Будили в отроке, на лоне простоты, Восторги светлые и ранние мечты. Вас ум не понимал, но сердцеуж любило: К вам темное меня предчувствие стремило.

Resignation», стихотворение Шиллера.

Непосвященный жрец, неведомый себе, Свой жребий в вашей я угадывал сульбе. Ваш мерный глас мой слух пробудит ли случайно.

Ему, затрепетав, я радовался тайно, Сколь часто, весь не свой,

заслушивался я.

Как гула стройных волн иль песней соловья.

Созвучья стройных строф певца

Елисаветы. И слезы вещие, грядущих дум приметы, В глазах смеющихся сверкали у меня, И весь я полон был волненья и огня. И ныне в возраст тот, как вкус верней

и строже Ценит, что чувствовал, когда я был

моложе. Умильно дань плачу признательности вам. Ума споспешникам, прекрасного жрецам! К отечеству любовь была в вас

просвещеньем. К успехам сограждан пылая чистым

рвеньем. Как силою меча, могуществом пера Герои мирные, сподвижники Петра. На светлом поприше, где он.

боец державный, В борьбе с невежеством, настойчивой

и славной. Ум завоевывал и предрассудки гнал. Стяжали вы венец заслуженных похвал. Но многим ли из вас расцвел и лавр

бесплодный? Забывчивой молвой и памятью народной Уважен, признан ли ваш бескорыстный

трул? К вам света хладного внимателен ли суд? Не многих чистое, родное достоянье, Нам выше светится во тьме благодеянье. Наследовали мы ваш к пользе

смелый жар

И свято предадим его потомкам в дар. Пусть чернь блестящая у праздности в объятьях

О ваших именах, заслугах и занятьях Толкует наобум и в адрес-календарь Заглядывать должна, чтоб справиться,

кто встарь

Был пламенный Петров, порывистый и сжатый, Иль юной Душеньки певец замысловатый. Утепьтесь! Не вотше в виду полной

земли

Вы звезды ясные в окрестной тьме

зажгли.

4

. . . . . . . . . . . Ты, коего искусство Языку нашему вложило мысль и чувство, Под тенью здешних древ — твой

деятельный ум Готовил в тишине созданье зрелых дум! Покорный истине и сердца чистой клятве, Ты мудрость вопрошал на плодовитой

Событий, опытов, столетий и племен И современником минувших был времен. Сроднявшись с предками, их слышал ты.

их видел,

Дружился с добрыми, порочных ненавидел.

И совести одной, поработив язык, Ты смело поучал народы и владык. О Карамзин! Ты здесь с любимыми

творцами;

В душе твой образ слит с священными мечтами! Родитель, на одре болезни роковой.

Родитель, на одре болезни роковой. Тебе вверял меня хладеющей рукой И мыслью отдыхал в страданиях недуга,

Что сыя его найдет в тебе отца и друга. О. кат исполнил ты сей дружества завет! Ты юности моей взлелеял сирый цвет. О мой второй отен! Любовью, делом,

словом Ты мне был отческим примером

и покровом. Когда могу, как он, избрав кумиром честь, Лань непозорную на прах отца принесть, Когда могу, к добру усердьем пламенея, Я именем отца гордиться, не краснея, Кого как не тебя благодарить бы мог? Так, ты развил во мне наследственный

Ты совращал меня с стези порока низкой

И к добродетели, душе твоей столь близкой. Ты сердне приучал - любовию к себе.

Изнемогаю ль я в сомнительной борьбе С страстями? Мучит ли желаний едких

Лушевной чистоты священное зерцало -Твой образ в совести - упрека будит глас. Как часто в лживых снах, как свет рассулка гас

И нега слабостей господствовала мною, Ты совести моей был совестью живою. Как радостно тебя воображаю здесь! Откинув славы чин и авторскую спесь. Счастливый семьянин, мудрец

простосерлечный.

В кругу детей своих, с весною их беспечной Ты осень строгих лет умеешь сочетать.

Супруга нежная, заботливая мать Перед тобой сидит в святилище ученья, Как добрый гений твой, как муза вдохновенья:

В твой тихий кабинет, где мир желанный

ваш. Где мудрость ясная - любви и счастья страж.

Не вхож ни глас молвы, ни света глас мятежный. Труд - слава для тебя, а счастье - труд прилежный. О! Если 6 просиял желанный сердцем лень. Когда ты вновь придешь под дружескую Лубравы, веющей знакомою прохладой, Сочтясь со славою, полезных дел наградой. От подвига почить на лоне тишины! О! Если б наяву сбылись надежды сны! Но что я говорю, блуждающий мечтатель! Своих желаний враг, надежи своих предатель. Надолго ли, и сам в себе уелинясь, Я с светом разорвал взыскательную связь? Быть может, день еще - и ветр непостоянный Умчит неверный чели от пристани Прохладный мрак лесов, игривый ропот

Надолго ли при вас, свободный от забот, Вам преданный, вкушал я блага драгоценны!

Занятья чистые, досуг уединенный, Душ прояснившихся веселье и любовь! Иль с тем я вас познал, чтобы утратить вновь?

1817, между 1821 и 1826

#### АЛЬБОМ

Альбом, как жизнь, противоречий смесь. Смесь доброго, худого, пустословья: Здесь дружбы дань, тут светского условья, Тут жар любви, там умничанья спесь, Изящное в нем наряду с ничтожным, Ум с глупостью иль истинное с ложным -Идей и чувств пестреет маскарад: Все счетом, все в обрез и по наряду: Частехонько ни складу нет, ни ладу: Здесь рифм набор, а там пустой обряд. Как в жизни, так не точно ль и в альбоме Плоды души сжимает светский лед. Пол свой аршин приличье всех гнегет И на цепи, как узник в желтом доме, Которого нам видеть смех и жаль. Иль тот зверок, что к колесу привязан, В одном кругу вертеться ум обязан И. двигаясь, не полвигаться владь? Пусть отомстит мне пчел альбомных жало. Но я еще сравненье им припас: Поэзии и меда в жизни мало, А в сих стихах и менее подчас. К пветным листкам альбомов стих

болтливый

Рад применить пестреющие дни: Есть светлые, как радуги отливы, Есть темные, померкшие в тени! Как на веку день на день не придется И будни вслед за праздником - равно В альбоме то ж: здесь сердце улыбнется, А там зевнет с рассудком заодно, Иной листок для памяти сердечной Дороже нам поэмы долговечной, И день иной нам памятней, чем ряд Бесплодных лет, что выдохлись, как чал. Счастлив, кому, по милости фортуны, Отсчитан день для сердца вечно юный! Счастлив и тот, чей стих, любовь друзей, Как сердца звук на сердце отзовется. -Тот без молвы стотрубной обойдется И без прислуг журнальных трубачей! Боясь в дверях бессмертья душной давки, Стремглав не рвусь к ступеням книжной

лавки

И счастья жду в смиренном уголке.

Пусть гордый свет меня купает в Лете, Лишь был бы я у дружбы на примете И жив v вас на памятном листке.

(1826)

# ЗАПРЕТНАЯ РОЗА Прелестный цвет, душистый, ненаглядный,

Московских роз нарина и краса! Вотше тебя свежит зефир прохладный, Заря златит и серебрит роса. Сульбою злой гонимая жестоко. Свой красный день ты тратишь одиноко. Ты про себя такшь дары свои: Румянен свой, и мед, и запах сладкой, И с завистью пчела любви, украдкой, Глядит на цвет, запретный для любви. Тебя, цветок, коварством бескорыстным Похитил шмель, пчеле и розе враг; Он оскорбил лобзаньем ненавистным. Он погубил весну надежи и благ. Счастлив, кто, сняв с цветка запрет враждебный. Кто, возвратив ее пчеле любви.

Ей скажет: цвет прелестный! цвет волшебный!

Познай весну и к счастью оживи!

(1826)

#### СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ

«Лень черный - пятница!» - кричит Нам суевер, покорный страху, И поверяет жизни быт

По брюсовскому альманаху. Счастливцу каждый день хорош! Но кто у счастья в черном теле, По неудачам тот и сплошь Сочтет семь пятниц на неделе.

«Уж был я в пятницу дурак!» Как, будто в пятницу? «Как в ящик, Меня упрятали впросак Жена, приятель и приказчик!» Мой друг, нейдет попытка в счет: Бар многих вижу я отселе, У коих дома круглый год Твоих семь пятниц на неделе.

«Женюсь! Нет, путь женатых скользк. Подам в стставку! Нет, ни слова! В Париж поеду! Нет, в Тобольск! Прочту Сенеку! Нет, Графова!» — Так завсегда по колесу Вертятся мысли в пустомеле, Вот что зовется — на часу Иметь семь пятниц на неделе.

Устроив флюгер из пера, Иной так пишет, как подует: У тех, на коих врал вчера, Сегодня ножки он целует. Флюгарин иль Фиглярин, тот Набил уж руку в этом деле; Он и семь совестей сочтет, Да и семь пятниц на неделе.

У должников и знатных бар Дню ныне — завтра не наместник: День завтра часто очень стар, И не упоминиь, чей ровесник; Он день отменный, и сравню Его я с первым днем в апреле: Кто верит завтрашнему дню, Тот знай семь пятниц на неделе.

«Эрнест в бреду: вдруг слезы льет, Вдруг пляшет, то клянет, то молит, То волоса с себя дерет, То он их кудри вьет и холит!» Сей бред по имени зови, Когда слыхал о хитром Леле; Эрнест влюблен, а у любви Всегда семь пятниц на неделе.

Семь пирамид, семь мудрецов И семь чудес нам древность славит, Владыке снилось семь коров, Рим семь холмов подошвой давит, Семь городов входили в спор О славной грекам колыбеле, Да и везде как на подбор Семь пятниц на одной неделе.

Пригнали в пятницу меня К брегам попутные желанья; Друзья, из буднишнего дня Будь праздник светлого свиданья! Играй вино на чистом дне, Как кровь играет в юном теле! О небо, ввек даруй ты мне Таких семь пятниц на неделе.

(1826)

# КОЛЯСКА (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Томясь житьем однообразным, люблю свой страннический дом, люблю быть деятельно-праздным В уединенье кочевом. Люблю, готов сознаться в том, ярмо привычек свергнув с выи,

Кидаться в новые стихии И обновляться существом. Боюсь примерзнуть сиднем к месту И, волю осязать любя. Пытаюсь убеждать себя, Что я не подлежу аресту. Прости, шлагбаум городской И город, где всегда на страже Забот бессменных пестрый строй. А жизнь беспветная все та же: Где бредят, судят, мыслят даже Всегда по таксе неховой. Прости, блестящая столица! Великолепная темница, Великолепный желтый дом. Гле сумасброды с бритым лбом. Где пленники слепых дурачеств. Различных званий, лет и качеств Кряхтят и пляшут под ярмом. Не раз мне с дела и с безделья, Не раз с унынья и с веселья, С излишества добра и зла, С тоски столичного похмелья О четырех колесах келья Лушеспасительна была. Хоть телу мало в ней простора. Но духом на просторе я. И недоступные обзора Из глаз бегущие края, И вольный мир воздушной степи. Свободный путь свободных птин. Которым чужды наши цепи; Рекой, без русла, без границ. Как волны льющиеся тучи: Здесь лес, обширный и дремучий, Там море жатвы золотой -Все тешит глаз разнообразно Картиной стройной и живой. И мысль свободно и развязно Сама, как птица на лету Парит, кружится и ныряет И мимолетом обнимает

И даль, и глубь, и высоту. И все, что на душе под спудом Премало в непробудном сне. На свежем воздухе, как чудом, Все быстро ожило во мне. Несется легкая коляска. И с ней легко несется ум, И вереницу светлых лум Мчит фантастическая пляска. То по открытему листу. За подписью воображенья, Переношусь с мечты в мечту; То на ночлеге размышленья С собой рассчитываюсь я: В расходной книжке бытия Я убыль с прибылью сличаю, Итог со страхом поверяю И контролирую себя.

Так! Отъезжать люблю порою, Чтоб в самого себя войти. И говорю другим: прости! -Чтоб поздороваться с собою. Не понимаю, как иной Живет и мыслит в то же время, То есть живет, как наше племя Живет, - под вихрем и грозой. Мне так невмочь двойное бремя: Когда живу, то уж живу, Так что и мысли не промыслить: Когда же вздумается мыслить. То умираю наяву. Теперь я мертв, ч слава богу! Таюсь в кочующем гробу. И муза грешному рабу Приулыбнулась на дорогу. Глупцы! Не миновать уж вам Моих дорожных эпиграмм! Сатиры бич в дороге кстати: Им вас огрею по ушам, Опричники журнальной рати, С мечом гусиным по бокам.

Писать мне часто нет охоты. Писать мне часто недосуг: Ум вянет от ручной работы, Вменяя труд себе в недуг: Чернильница, бумага, перья -Все это смотрит ремеслом: Сидишь за письменным столом Живым подобьем подмастерья За неховым его станком. Я не терплю ни в чем обузы. И многие мои стихи -Как быть? — порожные грехи Праздношатающейся музы. Равно движенье нужно нам, Чтобы расторгнуть лени узы: Люблю по нивам, по горам За тридевять земель, как

в сказке. Летать за музой по следам В стихоподатливой коляске: Земли не слышу под собой. И только на толчке, иль в яме, Или на рифме поупрямей Опомнится ездок земной. Прузья! Посу́лите вы строже О неоседлости моей: Любить разлуку точно то же. Что не любить своих друзей. Есть призрак правды в сей посылке: Но вас ли бегаю, друзья, Когда по добровольной ссылке В коляске постригаюсь я? Кто лямку тянет в светской службе, Кому та лямка дорога, Тот и себе уже и дружбе Плохой товарищ и слуга. То пустослова слушай сказки. То на смех сердцу и уму Сам дань плати притворной ласки Бог весть кому, бог весть к чему; Всю жизнь окрась в чужие краски. И как ни душно, а с лица

С начала пытки по конца Ты не снимай обрадной маски. Учись, как труженик иной. Безмолвней строгого трапписта. С колодой вечных карт в руках Доигрывает роберт виста И роберт жизни на крестах: Как тот в бумагах утопает И, Геркулес на пустяки, Слонов сквозь пальцы пропускает, А на букашке напирает Всей силой воли и руки. Приписанный к приличьям в крепость, Ты за нелепостью нелепость Вторь, слушай, делай и читай И светской баршины неволю По отмежеванному полю Беспрекословно исправляй. Гле ж тут за общим нелосугом Есть время быть с собой иль с другом: Знакомый песнью нам, пострел Смешным отказом гнать умел Заимодавцев из прихожей; Под стать и нам его ответ. И для самих себя нас тоже Как ни спросись, а дома нет! По мне, ошибкой моралисты Твердят, что люди эгоисты. Где эгоизм? Кто полный я? Кто не в долгу пред этим словом? Нет. я глядит в изданье новом Анахронизмом словаря. Лержася круговой поруки. Среди житейской кутерьмы, Забав, досад, вражды и скуки Взаимно вкладчиками мы. Мы, выжив я из человека, Есть слово нынешнего века: Всё мы да мы; наперечет Все на толкучем рынке света Сульбой отсчитанные лета Торопимся прожить в народ.

Как будто стыдно поскупиться И днем единым поживиться Из жизни, отданной в расход. Всё для толпы — и вечно жадной Толною все поглощено. Сил наших хищник беспощадный Уносит нас волною хладной Иль топит без вести на дно; Дробь мелкой дроби в общей смете Вся жизнь, затерянная в свете, Как бурей загнанный ручей В седую глубь морских зыбей, Кипит, теснится, в сшибках

стонет,

Но, не прорезав ни следа. В пучине вод глубоких тонет И пропадает навсегла. Но между тем как стихотворный Скакун, заносчивый подчас. Мой избалованный Пегас. Узде строптиво-непокорный. Гулял, рассудка не спросясь, И по проселкам своевольно Бесился подо мной довольно, Прекрасным всадником гордясь. Пегаса сродники земные. Пегасы просто почтовые Меня до почты довезли. Да чуть и мне уж не пора ли Свернуть из баснословной дали На почву прозы и земли! Друзья! Боюсь, чтоб бег мой

дальный

Не утомил вас, если вы, простя мне пыл первоначальный, дойдете до конца главы полупустой, полуморальной, полусмешной, полупечальной, которой бедный Йорик ваш Открыл журнал сентиментальный, куда заносит дурь и блажь Своей отваги повиральной.

Все скажут: с ним дсойной подрыв й с ним что далее, то хуже; Поэт болтливый, он к тому же Как путешественник болтлив! Нет, дайте срок: стихов разбега не мог сперва я одолеть, но обещаюсь присмиреть. Теперь до нового ночлега простите... (продолженье впредь), (1826)

Кто будет красть стихи твои? Давно их в Лете утопили; Иль — их, забывшися, прочли, иль — прочитавши, позабыли! (1826)

## MOPE

Как стаи гордых лебедей, На синем море волны блещут, Лобзаются, ныряют, плещут По стройной прихоти своей. И упивается мой слух Их гопором необычайным, И сладко предается дух Мечтам, пленительным и тайным,

Так! Древности постиг теперь Я баснословную святыню: О волны! Красоты богиню Я признаю за вашу дщеры! Так, верю: родилась она

Из вашей колыбели зыбкой И пробудила мир от сна Своею свежею улыбкой.

Так, верю: здесь явилась ты, Очаровательница мира! В прохладе влажного сафира, В стихии светлой чистоты. Нам чистым сердцем внушены Прекрасных таинств откровенья: Из лона чистой глубины Явилась ты, краса творенья.

И в наши строгие лета, Лета существенности лютой, При вас одних, хотя минутой, Вновь забывается мечта! Не смели изменить века Ваш образ светлый, вечно юный, Ни смертных хищная рука, Ни рока грозного перуны!

В вас нег следов житейских бурь, Следов безумства и гордыни, и вашей девственной святыни Не опозорена лазурь. Кровь ближних не дымится в ней; На почве, смертным непослушной, Нет мрачных знамений страстей, Свирепых в злобе малодушной.

И если смертный возмутит Весь мир преступною отвагой, Вы очистительною влагой Спешите смыть мгновенный стыд. Отринутый из чуждых недр, Он поглощаем шумной бездной; Так пятна облачные ветр Сметает гневно с сени звездной!

Людей и времени раба, Земля состарилась в неволе; Шутя ее играют долей Владыки, веки и судьба. Но вы веё те ж, что в день чудес, Как солнце первое в вас пало, О вы, незыблемых небес Ненарушимое зерцало!

Так и теперь моей мечте Из лона зеркальной пустыни Светлеет лик младой богини В прозрачно-влажной красоте. Вокруг нее, как радуг блеск, Вершины волн горят игривей, И звучный ропот их и плеск Еще душе красноречивей!

Над ней, как звезды, светят сны, Давно померкшие в тумане, Которые так ясно ране Горели в небе старины. Из волн, целующих ее, Мне веют речи дивной девы; В них слышно прежнее бытье, Как лет младенческих напевы.

Они чаруют и целят Тоску сердечного недуга; Как мировое слово друга, Все чувства меж собой мирят. В невыразимости своей Сколь выразителен сей лепет: Он пробудил в душе моей Восторгов тихих сладкий трепет.

Как звучно льнет зефир к струнам, Играя арфою воздушной, Так и в душе моей послушной Есть отзыв песням и мечтам. Волшебно забывает ум О настоящем, мысль гнетущем, И в сладострастье стройных дум Я весь в протекшем, весь

в грядущем.

Сюда, поэзии жрецы!
Сюда, существенности жертвы!
Кумиры ваши здесь не мертвы,
И не померкли их венцы.
Про вас поэзия хранит
Свон преданья и поверья;
И здесь, где море вам шумит,
Святыни светлыя преддверья!
Лето 1826

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Недаром, мимо всех живых и мертвецов,
Он русским гением пожалован в Париже:
Отделкой языка, сказать и я готов,
Он к Сумарокову из всех новейших ближе,
А творчеством, огнем и полнотой стихов
Он разве малым чем Хераскова пожиже.

1826

## теперь мне недосуг

Делец пришел к начальнику с докладом, Графиня ждет от графа денег на дом, На бале граф — жену до петухов, Бедняк — давно обещанного места, Купец — долгов, невеста — женихов, пилад — услуг от верного Ореста;

Им всем ответ: «Теперь мне недосуг, А после ты зайди ко мне, мой друг».

Но звать придм вельможу на пирушку, Явись в приказ со вкладчиною в кружку, Хвалить в глаза писателя начии Иль подвергать соперников разбору, Будь иль в ходу, иль ходокам сродни, — Гость дорогой всегда, как деньги, в пору! Не слышишь ты: «Теперь мне недосуг, А после ты зайци ко мне, мой друг».

Чтоб улестить взыскательную совесть И миюгих лет замаранную повесть Хоть обложить в красивый переплет, Ханжа твердит: «Раскаяться не поздно!» Когда ж к нему раскаянье придет И в злых делах отчета просит грозно, Ответ ханжи: «Теперь мне педосуг, А после ты зайди ко мне, мой друг».

Брак был для них венцом земного блага. Их сопрягла взаимная присяга, Их запрягла судьба за тот же гуж; Нет года: брак не роз, уж терний жатва; Жены ль вопрос, жену ли спросит муж: «А где ж любовь, а где ж на счастье клятва?»

клятва? х Ответ как тут: «Теперь мне недосуг, А после ты зайди ко мне, мой друг».

Когда возьмет меня запой парнасской И явится схоластика с указкой, Сказав мне: «Стих твой вольничать

привык: Будь он хоть пошл, но у меня в границах, Смирись, пока пострела не настиг Журнальный рунд деепричастий в лицах!» Я ей в ответ: «Теперь мне недосуг, А после ты зайди ко мне, мой друг».

Есть гостья: ей всегда все настежь

двери -

Враждебный дух иль счастливая пери Въезжает в дом на радость иль на страх; Как заскрыпит ее повозки полоз У молодой беспечности в дверах, Когда подаст она счастаницу голос, Не скажешь ей: «Теперь мне недосуг, А после ты зайди ко мне, мой друг!»

(1827)

# ВЫДЕРЖКА

Мой ум — колода карт, «Вот вздор! Но, знать, не первого разбора!» — Прибавит, в виде приговора, Журнальной партьи матадор. Вам, господа, и цниги в руки! Но, с вашей легкой мне руки, Спасибо вам, могу от скуки Играть в носки и в дураки,

В моей колоде по мастям Рассортированы все люди: Сдаю я желуди, мль желуди, По вислоухим игрокам; Есть бубны — славны за горами; Вскрываю вины для друзей; Живоусопшими тюорцами я вдоволь лакомлю червей.

На выдержку ль играть начну, Трещит банк глупостей союзных, И банкомет, из самых грузных, Не усидит, когда загну; Сменяются, берут с испуга Вновь дольщиков в игру свою... Бог помощь им топить друг друга, А я их гуртом всех топлю. Что мысли? Выдержки ума! — А у кого задержки в этом? — Тот засдается, век с лабетов в игре и речи и письма; Какой ни сделает попытки, А глупость срежет на просак! Он проиграется до нитки И выйдет начисто дурак.

Вот партьи дамской игрочки, Друзья, два бедные Макара: На них от каждого удара Валятся шишки и щелчки; Один, с поблекшими цветами, С последней жертвой, на мель

стал:

Тот мелом, белыми стихами, Вписал свой проигрыш в журнал.

Игра честей в большом ходу, в нее играть не всем здорово: Играя на честное слово, Как раз наскочишь на беду. Тот ставит свечку злому духу, Впрок не пойдет того казна, Кто легкоумые ловит в муху, Чтоб делать из нее слона.

Не суйтеся к большим тузам. Вы мне под пару недоростки: Игрушки кошке, мышке слезки — Давно твердит рассудок нам: Поищем по себе игорку. Да игроков под нашу масть: Кто не по силам лезет в горку, Тот может и впросак попасть.

А как играть тому сплеча, Кто заручился у фортуны; Он лука натяни все струны И бей все взятки сгоряча. Другой ведет расчет, и строгий, Но за бессчетных счастье бог, И там, где умный выйграл ноги, Там дурачок всех срезал с ног.

Бедняк, дурак и нам с руки, Заброшенный в народной давке, У счастья и у всех в отставке, Клим разве мог играть в плевки; Теперь он стер успехов губкой Всё, чем обчелся в старину, В игре коммерческой с прикупкой Оң вскрым удачно на жену.

Друзья! Кто хочет быть умен, Тот по пословице поступит; Продаст он книги, карты купит; Так древле нажил ум Семен. Ум в картах — соглашусь охотно! — В ученом мире видим сплошь: Дом книгами набит, и плотно, Да карт не сыщешь ни на грош.

Памфил, пустая голова! Ты игроком себя не числи: Не вскроешь ты на козырь

мысли,

Как ни тасуй себе слова. Не такова твоя порода, Игрой ты не убъешь бобра: Твой ум и полная колода, Я знаю, но не карт игра.

(1827)

## К ИЛЛИЧЕВСКОМУ

И за письмо и за подарок Стихами наскоро плачу. Пред Фебом ты зажег огарок, А не огромную свечу; Но разноцветен он и ярок И музе нашей по плечу;

Пылает он потешным блеском. Полсыпан порохом слегка. Звезной рассыпчатой со треском Взрывается исполтишка И мечет, за наполным плеском, Шутихи под нос дурака. Пальбой огней своих потешных Пугай глуппов и ралуй нас: Не кайся в шалостях безгрешных: То поделом, то для проказ И встречных ты и поперечных Коли и в бровь и прямо в глаз. Запорной музы собеседник, Когда-то знал я твой язык. Но нет! Ты мне не ученик, А разве заживо наследник.

1827

#### 1828 ГОД

Друзья! Вот вам из отдаленья В стихах визитный мой билет, И с Новым годом поэдравленья На много радостей и лет. Раздайся весело будильник На новой, годовой заре, И всех блатих надежд светильник Зажгись на новом алтаре!

Друзья! По вздоху, полной чаше(й) За старый год! И по тройной За новый! Будущее наше Спит в колыбели роковой. Год новый! Каждый, новой страстью волнуясь, молит новых благ: Кто рад испытанному счастью, кто от приволья ни на шаг. Судьба на алчное желанье В нас обрежла жрецов и жертв. Желанье есть души дыханье: Кто не желает, тот уж мертв. Онс — Р лампаде жизни масло; Как выгорит — хоть выкинь прочь! Жар и сиянье — все погасло; Зевнув, скажи: покойна ночь!

На все тогда гляди бесстрастно И чувство в убылых пипи; огнивой жизни быешь напрасно В кремень беспламенной души: Не выбыешь искры вдохновенной, Не бросишь звука в мертвый слух, Во тьме святьни упраздненной, без жизни — жертвенник потух.

Во мне еще живого много, И сердце полно через край; Но опытность нас учит строго: Иного про себя желай! И так в признаныях задушевных Я сердца не опорожню, А из желаний ежедневных Коё-что бегло начерню.

Будь в этот год — бедам помеха, А на добро — попутный ветр; Будь меньше слез, а боле смеха; Будь всё на ясном барометр! Будь счастье в скорби сердобольно; Будь схорбь в смирении горда; Будь торжество не своевольно, А слабость совестью тверда.

Будь, как у нас бывало древле, На православной стороне: Друг и шампанское дешевле, А совесть, ум и рожь — в цене. Будь искренность не горьким блюдом; В храм счастья — чистое крыльцо, Рубли и мысли — не под спудом, А сор и вздор — не налицо.

Будь в этот год, другим неравный, Все наши умники — умны, Мольеры русские забавны, А Кребильовы не смешны. Будь наши истины не сказки, Стихи не проза, свет не тьма, И не тенета ближних ласки, И чувства не игра ума.

Назло безграмотных нахалов И всех, кто только им сродни, Дай бог нам более журналов: Плодят читателей они. Где есть поветрие на чтенье, В чести там грамота, перо; Где грамота — там просвещенье; Где просвещенье — там добро.

Козлов и Пушкин с Боратынским!
Кого ж еще бы к вам причесть?
Дай вам подрядом исполинским,
Что день, стихов нам ставить десть!
А вам, поставщикам всех бредней
На мельницах поэм и од,
Дай муза рифмою последней
Вам захлебнуться в Новый год!

Дай бог за скрепой и печатью Свершиться прочной мировой; У пишущих — с капризной ятью, У сердца — с гордой головой; У отцветающих красавиц — С красавидами в цвете дней; У юридических пиявиц — С поживкой тяжебных сетей.

Но как ни бегай рифмой прыткой, Рифм ко всему прибрать нельзя. К новорожденному попыткой С одной мольбой пойдем, друзья: Пусть все худое в вечность канет С последним вздохом декабря И все прекрасное проглянет С ульбкой первой января.

Декабрь 1827

Двуличен он! Избави боже! Напрасно поклепал глупца: На этой откровенной роже Нет и единого лица.

<1828>

# ПОСЛАНИЕ К А. А. Б<АШИЛОВУ> ПРИ ПОСЫЛКЕ ПОРТРЕТА

На каждом веке отпечаток Каких-нибудь причуд в чести; Одна стареется, в задаток Спешит другая подрасти. Лержавин, веку дав заглавье. Сказал: «Весь век стал бригадир», Теперь заброшен на бесславье Высокородия кумир. И бригадирство не в помине; Но в свой черед мы скажем ныне: Литографирован весь мир. Теперь кто только нос имеет Посереди лица, тот сплошь Его прославить не робеет, Хотя будь нос и нехорош. Не мудрено тут вывесть справку: Взойти в кондитерскую лавку

Иль в лавку к Слёнину - кругом Висят бессмертья кандилаты. Кто с шпагою, а кто с пером, А кто и так, из малой платы. То своекоштный кандилат. В рядах бессмертья рекрут вольный: На камне, взятом напрокат. Он камень свой краеугольный Во храме славы основал И в липа без лица попал. Какие личные загалки Археологам дальних дней! И те, чьи рожи - опечатки В живом излании люлей. Теперь благим изобретеньем В свет изданы вторым тисненьем, Хотя и первое внаклал. Тем лучше! Выдумке я рад. В наш век народность, повсеместность Молва и слава лешева: И на всемирную известность В наш век поступнее права. Бывало, слава - монополья Немногих лиц, немногих дел: Теперь мы дождались раздолья. И славу кажлый полсмотрел. Век литографий, пароходов, Fac simile, 3anucok Bek! В тебе и без больших расходов Лесятерится человек. Сосредоточилось все в мире. Везле упобства и успех. И жизнь, как дважды два четыре, Задача легкая для всех. Я рад, что мне сульбы велели Родиться в выгодные дни, Когда желанья ближе к цели И тайны счастья не в тени. Когда нет мер людским границам И. мастерство благодаря. Под стать неживописным лицам. Литографирован и я.

Вы мой портрет иметь хотите. Подарок этот в прибыль мне: Не в памяти, так на стене Мой образ дома утвердите. Ценить умею эту честь Умом и чувством непритворно И своего лица покорно Спешу вам экземпляр поднесть, Мне извинительно пристрастье К литографическим трудам. Когда иметь я буду счастье Быть и заочно близок к вам. В ваш кабинет сей дар смиренный Не много блеска принесет И вам на vм ваш просвещенный Высоких дум не наведет: Он чародейством благосклонным Не расшекотит головы. Ни славы дымом благовонным, Ни сладким запахом молвы. Нет! Этот лоскуток бумажный, Где личное мое клеймо. Будь вам хоть акт и маловажный Или заемное письмо В моем воспоминанье нежном, В желанье видеть, слышать вас, И в уваженье, с дружбой смежном. Когда мне в дружбе не отказ; А что сей вексель не обманчив. Порука вы: веселый нрав, Ваш взор, который так приманчив, И ум. так запросто лукав. Всё, что сказал нелицемерно, Пусть подтвердит вам мой портрет, И я за скрепой сердна вслед Прибавлю: с подлинником верно.

(1828)

# ЗИМНИЕ КАРИКАТУРЫ

(Отрывки из журнала зимней поездки в степных губерниях. 1828)

1

# РУССКАЯ ЛУНА

Русак, поистине сказать, Не полунощник, не лунатик: Не любит ночью наш флегматик На звезды и луну зевать.

И если в лавках музы русской Луной торгуют наподхват, То разве взятой напрокат Луной немецкой иль французской.

Когда ж в каникулы зимы Горит у нас мороз трескучий, И месяц в небе из-за тучи, Наверно, мерзнет, как и мы.

«Теперь-то быть в дороге славно!» — Подхватит тут прямой русак. Да, черта с два! Как бы не так, Куда приятно и забавно!

Нет, воля ваша, господа! Когда мороз дерет по коже, Мне теплая постель дороже, Чем ваша прыткая езда.

2

# КИБИТКА

Что за медвежие набеги Сам-друг с медведем на спине? Нет, нет, путь зимний не по мне: Мороз, ухабы, вьюги, снеги. А подвижной сей каземат, А подвижная эта пытка, Которую зовут: кибитка, А изобрел нам зимний ад.

Неволя, духота и холод; Нос зябнет, а в ногах тоска, То подтолкнет тебя в бока, То головой стучишь, как молот.

И все, что небо обрекло На сон вещественныя смерти, Движеньем облекают черти Страдальцу горькому назло.

Подушки, отдыха приюты, Неугомонною возней Скользят, вертятся под тобой, Как будто в них бесенок лютый,

Иль шерстью с зверя царства тьмы Набил их адский пересмешник, И, разорвав свой саван, грешник Дал ведьмам наволки взаймы.

И в шапке дьявол колобродит: То лоб теснит, то с лба ползет, То голова в нее уйдет, То с головы она уходит.

Что в платье шов, то уж рубец, В оковах словно руки, ноги, Их снаряжая для дороги, Твой камердинер был кузнец.

Дремота липнет ли к реснице, Твой сон — горячки бред шальной: То обопрется домовой На грудь железной рукавицей;

То хочешь ты без крыл лететь, то падаешь в пучину с моста, То вдруг невиданного роста Идет здороваться медведь; То новый враг перед страдальцем: С тетрадью толстой рифмодул Стихами в петлю затянул, Схватя за петлю мощным пальцем.

3

## **МЕТЕЛЬ**

День светит; вкруг не видно зги, Вдруг ветер налетел размахом, Степь педнялася мокрым прахом И завивается в круги.

Снег сверху бьет, снег прыщет снизу, Нет воздуха, небес, земли; На землю облака сошли, На день насунув ночи ризу.

Штурм сухопутный: тьма и страх! Компас не в помощь, ни кормило: Чутье заглохло и застыло И в ямщике и в лошадях.

Тут выскочит проказник леший, Ему раздолье в кутерьме: То огонек блеснет во тьме, То перейдет дорогу пеший,

Там колокольчик где-то бряк, Тут добрый человек аукнет, То кто-нибудь в ворота стукнет, То слышен лай дворных собак.

Пойдешь внеред, поищешь сбоку, Все глушь, все снег, да мерзлый пар. И божий мир стал снежный шар, Где как ни шаришь, все без проку.

Тут к лошадям косматый враг Кувыркиется с поклоном в ноги, И в полночь самую с дороги Кибитка набок — и в овраг. Ночлег и тихий и с простором: Тут тараканам не залезть, И разве волк ночным дозором Придет проведать: кто тут есть?

# ухабы, обозы

Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушенья,

Қакой свирепый ураган Стоячей качкою, волнами без движенья Изрыл сей снежный океан?

Кибитка-ладия шатается, ныряет: То вглубь ударится со скользкой

то дыбом на хребет замерзнувшей волны Ее насильственно кидает.

Хозяйство, урожай, плоды земных работ, В народном бю́джете вы светлые итоги, Вы капитал земли стремите в оборот, Но жаль, что портите вы зимние дороги.

На креслах у огня, не хуже чем Дюпень, Дюпень, Движенья сил земных я радуюсь избытку; Но рад я проклинать, как попаду в кибитку, Труды, промышленность и пользы

Обозы, на Руси быть *зимним* судоходством Вас русский бог обрек, — и милость велика: Помещики от вас и с деньгой и с дородством. Но в проезжающих болят от вас бока.

Покажется декабрь — и тысяча обозов Из пристаней степных пойдут

за барышом, И путь, уравненный от снега и морозов, Начнут коверкать непутем;

Несут к столицам ненасытным Что целый год росло, а люди в день

Богатства русские под видом первобытным Гречихи, ржи, овса и мерзлых поросят,

И сельских прихотей запас

разнообразный, Ко внукам бабушек гостинцы из села, И городским властям невинные соблазны: Соленые грибы, наливки, пастила.

Как муравьи, они копышатся роями, Как муравьям, им счета не свести: Как змии длинные, во всю длину пути Перегибаются ленивыми хребтами.

То разрывают снег пронзительным ребром, И застывает след, прорезанный глубоко; То разгребают снег хвостом, Который с бока в бок волочится широко.

> Уж хлебосольная Москва Ждет сухопутные флотильи, В гостеприимном изобильи Ее повыбились права.

Всю душу передав заботливому взору, К окну, раз десять в день, подходит бригалир.

Глядит и думает: придет ли помощь в пору? Задаст ли с честью он свой именинный

пир?

С умильной радостью, с слезой

мягкосердечья Уж исчисляет он гостей почетных съезд, И сколько блюд и сколько звезд Украсят пир его в глазах Замоскворечья.

Уж предначертан план, как дастся сытный бой, Чтоб быть ему гостей и дня того

Уж в тесной зале стол большой Рисуется пред ним покоем беспокойным.

Простор локтям! — изрек французской кухни суд, Но нам он не указ, благодарим покорно! Друг друга погрижав, нам будет всем просторно:

Ведь люди в тесноте живут.

И хриплым голосом, и брюхом на виду Рожденный быть вождем в служительских фалангах, Дворецкий с важностью в лице и на ходу Разносит кушанья по табели о рангах.

Дверь настежь: с торжеством, как витязь на щитах, Толпой рабов осетр выносится картинно; За ним, салфеткою спеленутую чинно, Несут вдову Клико, согретую в руках.

Молю, в желанный срок да не придет

И за мои бока молю я мщенья! Мщенья! А если и придет, да волей провиденья День именин твоих днем будет горьких слез.

Испорченный судьбой, кухмистром и дворецким, Будь пир твой в стыд тебе, гостям твоим во вред, Будь гость, краса и честь пирам замоскворецким, Отозван на другой обед!

Но если он тебя прибытьем удостоит, Пусть не покажется ему твоя хлеб-соль И что-нибудь нечаянно расстроит Устроенный ему за месяц рокамболь.

1828

#### черные очи

Южные звезды! Черные очи! Неба чужого огни! Вас ли встречают взоры мои На небе хладном бледной полночи?

Юга созвездье! Сердца зенит! Сердце, любуяся вами, Южною негой, южными снами Бьется, томится, кипит.

Тайным восторгом сердце объято, В вашем сгорая огне; Звуков Петрарки, песней Торквато Ишешь в немой глубине.

Тщетны порывы! Глухи напевы! В сердце нет песней, увы! Южные очи северной девы, Нежных и страстных, как вы!

1828

### РУССКИЙ БОГ

Нужно ль вам истолкованье, Что такое русский бог? Вот его вам начертанье, Сколько я заметить мог.

Бог метелей, бог ухабов, Бог мучительных дорог, Станций — тараканьих штабов, Вот он, вот он русский бог.

Бог голодных, бог холодных, Ницих вдоль и поперек, Бог имений недоходных, Вот он, вот он русский бог.

Бог грудей и <...> отвислых, Бог лаптей и пухлых ног, Горьких лиц и сливок кислых, Вот он, вот он русский бог.

Бог наливок, бог рассолов, Душ, представленных в залог, Бригадирш обоих полов, Вот он, вот он русский бог.

Бог всех с анненской на шеях, Бог дворовых без сапог, Бар в санях при двух лакеях, Вот он, вот он русский бог.

К глупым полн он благодати, К умным беспощадно строг, Бог всего, что есть некстати, Вот он, вот он русский бог.

Бог всего, что из границы, Не к лицу, не под итог, Бог по ужине горчицы, Вот он, вот он русский бог.

Бог бродяжных иноземцев, К нам зашедших за порог,

Бог в особенности немцев, Вот он, вот он русский бог. 1828

Казалось мне: теперь служить могу, На здравый смысл, на честь настало

время
И без стыда несть можно службы бремя,
Не гнув спины, ни совести в дугу.
И сдуру стал просить я службы. «Дали?»
Да! черта с два! «Бог даст»,—

мне отвечали. Обчелся я — знать, не пришла пора Дать ход уму и мненьям ненаемным. Вот так отнюдь нам, братцы, людям

Нельзя судить о правилах двора.

Конец апреля 1828

Я Петербурга не люблю, Но вас с трудом я покидаю, Друзья, с которыми гуляю И. так сказать, немножко пью.

Я Петербурга не люблю, Но в вас не вижу Петербурга И Шкурина, Невы Ликурга, Я в вас следов не признаю.

Я Петербурга не люблю, Здесь жизнь на вахтпарад похожа, И жизнь натянута, как кожа На барабане...

Апрель - июнь 1828

### простоволосая головка

Простоволосая головка, Улыбчивость лазурных глаз, И своенравная уловка, И блажь затейлявых проказ —

Все в ней так молодо, так живо, Так не похоже на других, Так поэтически-игриво, Как Пушкина веселый стих.

Пусть спесь губернской прозы трезвой, Чинясь, косится да нее, Поэзией живой и резвой Она всегда возьмет свое.

Она пылит, она чудесит, Играет жизнью, и, шутя, Она влечет к себе и бесит, Как своевольное дитя.

Она дитя, резвушка, мальчик, Но мальчик, всем знакомый нам, Которого лукавый пальчик Грозит и смертным и богам.

У них во всем одни приемы, В сердца играют заодно: Кому глаза ее знакомы, Того уж сглазил он давно.

Ее игрушка — сердцеловка, Поймает сердце и швырнет; Простоволосая головка Всех поголовно поберет!

Июль 1828

### к ним

За что служу я целью мести вашей, Чем возбудить могу завистливую злость? За трапезой мирской, непразднуемый

не обойден ли я пирующею чашей? Всмотритесь, истиной прочистите глаза: Она утешит вас моею наготою, Быть может, язвами, которыми гроза Меня прожгла незримою стрелою.

И что же в дар судьбы мне принесли? В раскладке жребиев участок был мне чужен. Что?. Две-гри мысли, два-три чувства, не из дюжин, Которые в ходу на торжищах земли, И только! Но сей дар вам не был бы по враву.

Он заколдован искони; На сладость тайную, на тайную отраву Ему подвластные он обрекает дни.

Сей дар для избранных бывает мздой и казнью, Его ношу в груди, болящей от забот, Как мать преступная с любовью

и боязнью
Во чреве носит тайный плод.
Еще до бытия приял, враждой закона,
Он отвержения печать;
Он гордо ближними от их отринут лона,
Как бытия крамодьный тать.

И я за кровный дар перед толпой краснею, И голько в тишине и скрытно от людей Я бремя милое лелею И промысл за него молю у алтарей. Счастливцы! Вы и я, мы служим двум фортунам.

Я к вашей не прошусь; моя мне зарекла Противопоставлять волненью и перунам Мир чистой совести и хладный мир чела.

1828 или 1829

## **ТРИ ВЕКА ПОЭТОВ**

Когда поэт еще невинен был. Он про себя иль на ухо подруге, Счастливец, пел на воле, на досуге И на заказ стихами не служил. Век золотой! Тебя уж нет в помине, И ты идешь за баснословный ныне. Тут век другой настал вослед ему. Поэт стал горд, стал данник общежитью. Мечты свои он полчинил уму, Не вышнему, земному внял наитью И начал цеть, мешая с правдой ложь, Высоких дам и маленьких вельмож. Им понукал и чуждый, и знакомый; Уж сын небес - гостинный человек: Тут в казнь ему напущены альбомы, И этот век - серебряный был век. Урок не вирок: всё суетней, всё ниже, Всё от себя подале, к людям ближе, Поэт совсем был поглощен толпой. И неба знак смыт светскою волной. Не отделен поэт на пестрых сходках От торгашей игрушек, леденцов, От пленников в раскрашенных колодках. От гаеров, фигляров, крикунов, Вопль совести, упреки бесполезны; Поэт заснул в губительном чаду. Тут на него напущен век железный С бичом своим, в несчастную чрелу. Лишился он последней благодати: Со всех сторон, и кстати и некстати. В сто голосов звучит в его ушах:

«Пожалуйте стихи в мой альманах!» Бедняк поэт черкнет ли что от скуки — За ним, пред ним уж Бриарей сторукий, Сей хищник рифм, сей альманашный бес, Хватает все, и, жертва вечных страхов, По лютости разгневанных небес, Поэт в сей век — оброчник альманахов.

<1829>

### СЛЕЗЫ

Сколько слез я пролил, Сколько тайных слез Скрыться приневолил В дни сердечных гроз!

Слезы, что пробились, Позабыты мной; Чувства освежились Сладкой их росой.

Слезы, что осели На сердечном дне, К язвам прикипели Ржавчиной во мне.

<1829>

## СЛЕЗА

Когда печали неотступной В тебе подымется гроза И нехотя слезою крупной Твои увлажатся глаза,

Я и в то время с наслажденьем, Еще внимательней, нежней Любуюсь милым выраженьем Пригожей горести твоей. С лазурью голубого ока Играет зыбкий блеск слезы, И мне сдается: перл Востока Скатился с светлой бирюзы.

<1829>

### дорожная дума

Колокольчик однозвучный, Криь протяжный ямщика, Зимней степи сумрак скучный, Саван неба, облака! И простертый саван снежный На холодный груп земли! Вы в какой-то мир безбрежный Ум и сердце занесли.

И в бесчувственности праздной, Между бдения и сна, В глубь тоски однообразной Мысль моя погружена. Мие не скучно, мне не грустно, — Будто роздых бытия! Но не выразить изустно, Чем так смутно полон я.

<1830>

## СВЯТОЧНАЯ ШУТКА

Скажите ж, видели ль вы черта? Каков он? Немец иль русак? Что на ноге его: ботфорта Иль камер-юнкерский башмак? Черноволос ли, белобрыс ли, В усах ли, иль не дует в ус? Что, каковы в нем чувства, мысли, Что за приемы, речи, вкус?

Что от него вы переняли. Иль не его ль учили вы? Черт как ни черт, но всё елва ли Хитрей он женской головы. Черт хоть уж ладана боится, И то одно спасенье есть: Но кто от женщин защитится, Но женщин как и чем провесть? Сжигал я ладан перед ними. Но сердие с ладаном прожег. И я с убытками одними. А откуриться все не мог. Что, говорил ли он стихами Иль чертовщину прозой драл, Не хуже, как и между нами. Лерет ее иной журнал? Он романтический прелестник Или классический ворчун? Кто сват его: Европы ль Вестинк. Или Онегин, наш шалун? Что, все ли он ума палата, Или старам стала глипам? Я с чертом жил запанибрата В бедах и счастье пополам. Меня он жаловал, мой милый. Грешно мне укорить его, Я крепок был под вражьей силой И не страшился ничего. Но ныне уж другое время: С летами черт ко мне не тот. И, по несчастью, злое семя, Как прежде, цвета не дает. Не говоря худого слова. Черт хоть и добрая душа, Но, как любви, ему обнова Лля перемены хороша. Он с молодежью куролесит, А нас морочит непутем, И ныне бес меня лишь бесит И дразнит ангельским лицом.

#### ЛЕСА

Хотите ль вы в душе проведать думы, Которым нет ин образов, ни слов, — Там, где кругом густеет мрак угрюмый, Прислушайтесь к молчанию лесов; Там в тишине перебетают шумы, Невнятный гул беззвучных голосов.

В сих голосах мелодии пустыни; Я слушал их, заслушивался их, Я трепетал, как пред лицом святыни, Я полон был созвучий, но немых, И из груди, как узник из твердыни, Вотще кипел, вотще мой рвался стих.

<1830>

### РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Жизнь живущих неверна, Жизнь отживших неизменна. Жуковский

Поэзия воспоминаний, Дороже мне твои дары И сущих благ и упований, Угодников одной поры.

Лишь верно то, что изменило, Чего уж нет и вновь не знать, На что уж время наложило Ненарушимую печать.

То, что у нас еще во власти, что нам дано в насущный хлеб, что тратит жизнь — слепые страсти И ум, который горд и слеп, —

То наше, как волна в пучине, Скользящая из жадных рук, Как непокорный ветр в пустыне, Как эха бестелесный звук.

В воспоминаниях мы дома, А в настоящем — мы рабы Незапной бури, перелома Желаний, случаев, судьбы.

Одна в убежище безбурном Нам память мир свой бережет, Пока детей своих с Сатурном Сама в безумье не пожрет.

Кто может хладно, равнодушно на дом родительский взглянуть? В ком на привет его послушно живей не затрепещет грудь!

Влеченьем сердца иль случайно Увижу стены, темный сад, Где ненарушимо и тайно Зарыт минувшей жизни клад, —

Я, как скупец, сурово хладный К тому, чем пользуется он, И только к тем богатствам жадный, На коих тленья мертвый сон,

Я от минуты отрекаюсь, И, охладев к тому, что есть, К тому, что было, прилепляюсь, Чтоб сердца дань ему принесть.

Ковчег минувшего, где ясно Дни детства мирнего прошли И волны жизни безопасно Над головой моей текли;

Где я расцвел под отчей сенью На охранительной груди, Где тайно созревал к волненью, Что мне грозило вперели: Где искры мысли, искры чувства Впервые вспыхнули во мне И девы звучного искусства Мне улыбнулись в тайном сне;

Где я узнал по предисловью Жизнь сердца, ряд его эпох, Тоску, зажженную любовью, Улыбку счастья, скорби вздох,

Все, чем страстей живые краски Одели после пестротой Главы загадочной той сказки, Которой автор — жребий мой.

Дом, юности моей преддверье, Чем медленней надежд порыв, Тем детства сердца суеверье И давней памяти прилив

Меня к тебе уносит чаще; Чем жизнь скупее на цветы, Тем умилительней и слаще Души обратные мечты.

Пусть в сей упраздненной святыне Нет сердцу образов живых, И в отчем доме был бы ныне Пришелец я в семье чужих;

Но неотъемлемый, душевный мой целый мир тут погребен, Волненьем жизни ежедневной Не тронут он, не возмущен.

Призванью памяти покорный, Он везникает предо мной С своей красою благотворной, С своей лазурною весной,

С дарами на запас богатый, Которых жизнь не сберегла, И с тем и теми, коих траты Душа моя пережила. Как часто в распре своевольной С судьбою, жизнью и собой, Чтоб обуздать раздор крамольный И ропот немощи слепой,

Покинув света хаос бурный, Вхожу в сей тихий саркофаг И мыслью вопрошаю урны, Где пепел лет, друзей и благ.

Целебной скорбью, грустью нежной Тогда очистясь, гасиет вдруг Души го робкой, то мятежной Обуревающий недуг.

Пробъются умиленья слезы, Смиряя смутный пыл в груди; Так в воспаленном небе грозы Разводят свежие дожди.

Сближая в мыслях с колыбелью Гробницы ближних и друзей, Жизнь проясняется пред целью, Которой не избегнуть ей.

Вчера, сегодня, завтра — звенья Предвечной цепи бытия, Которой в тьме недоуменья Таятся чудные края.

Рожденье, смерть, из урны рока С неодолимой быстриной, Как волны одного потока, Нас уносящие с собой,

Скорбь, радость, буря, ветр попутный И все, что испытали мы, И все, чем в нас надеждой смутной Еще волнуются умы;

Все то, что разнородным свойством, Враждуя, развлекало нас, Все равновесия спокойством Почиет в этот светлый час. На той стезе, где означаем Свои неверные следы, Где улыбаемся, вздыхаем, Подъемлем битвы и труды, —

До нас прошли, до нас сражались В шуму падений и побед, До нас невольно увлекались Порывом дум, страстей и бед.

Одни надежды и сомненья, Одни задачи бытия, Которых тайные решенья, Как недоступные края,

Обетованные мечтанью, Но запрещенные уму, Нас манят и во мзду исканью Ввергают снова в хлад и тьму;

Одни веселья и печали Нас и которых след остыл Равно томили и ласкади Средь колыбелей и могил.

Почтим же мы любовью нежной до нас свершивших оный путь, И мысль о них во мгле мятежной Звездой отрадной нашей будь!

Когда ж придется нам, прохожим, Доспехи жизни сбросить с нлеч, И посох странника отложим, И ратоборца тяжкий меч, —

Пусть наша память, светлой тенью Мерцая на небе живых, Не будет чуждой поколенью Грядущих путников земных.

<1830>

### К ЖУРНАЛЬНЫМ БЛАГОПРИЯТЕЛЯМ

К чему, скажите ради бога. Журнальный Марс восстал с одра И барабанная тревога Гусиных витязей пера? К чему вы тяжко развозились, За что так на меня озлились. Мои нежданные враги. Которых я люблю, как душу? К чему с плеча и от ноги Вы через влагу, через сушу, Чрез влагу пресных эпиграмм. Чрез сушу прозы вашей пыльной, Несетесь по моим пятам Ордой задорной и бессильной? Спроситесь средств своих и сил, Себя изведав, осмотритесь, Одумайтесь, прохолодитесь Хотя на льду своих чернил. В вас две причины: хлад и пламень. Пыл гнева и таланта лел: Сей в гору сгоряча несет. Тот сдуру тащит вниз, как камень. Останьтесь в равновесном сне И, чувствуя свою природу, Не обжигайтесь на огне. Когда вас так и тянет в воду. И как илти вам на меня? Неблагодарные! Не я ли Из хаоса небытия Вас вывел в жизнь! Вы прозябали. Вы были мертвы. В добрый час Не я ли в люди вывел вас Из глазунорского кладбиша. Живых покойников жилища, Где вас смертельный сон настиг И где заглавья многих книг Гласят в замену эпитафий. Что тут наборщика рукой На лобном месте типографий Казнен иль тот, или другой.

Скажите, скольких мимоходом Из вас я повил пред народом 1 Пол мой насмениливый свисток. Взлелеял вас под шапкой пестрой И скольких выкормил я впрок На коньях эпиграммы острой? Тогда вас только свет и знал. В тени таившихся малюток. Когда под качку резвых шуток Мой стих вас на смех полымал. Пигмея выровнил мой хлыстик. А там под ним, другим в пример, Свернувшийся в журнальный листик Развился мелкий эфемер: Задавленный под глыбой снежной Своих комедий ледяных. Иной ждал смерти неизбежной И костенел уж. как свой стих: Его отрыл я музой чуткой И на ноги поднять успел И раздражительною шуткой Его оттер и отогрел. Кто, на стихе моем повиснув, Вскарабкавшись, с поэмой всплыл; Кого, живой водою спрыснув, Я от угара протрезвил. Калек, замерзших и утопших, Полуживых, полуусопших, Слепых, хромых, без рук, без ног, Расслабленных и слабоумных, Сухоточных, опухлых, чумных, -Я призрел всех, я всех сберег. Без просьбы, без лицеприятья Имеет вся меньшая братья Заступника в лице моем: В моей сатире хлебосольной Заботой музы сердобольной Открыт странноприимный дом. Есть богадельня при больнице: Дверь настежь: милости прошу,

<sup>1</sup> См. «Песнь о полку Игореве».

И тотчас каждого в таблице С отметкой имя запишу. И что ж? В угаре своеволья, Забыв и долг, и честь, и связь, Против опеки сердоболья Больница буйно поднялась.

1830

### ОСЕНЬ 1830 ГОДА

comment une idée sinistre aurait elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Bien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ce Beau soleil, ce ciel si pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un tinceul.

Le dernier jour d'un condamne

Творец зеленых нив и голубого свода! Как верить тяжело, чтобы твоя природа, Чтобы тот светлый мир, который создал

Thi.

В самом деле стояла прекрасная по-Каким образом гола. мрачная мысль могла бы возникнуть среди BCEX STHX очаровательных впечатлений? Bcë представлялось мне теперь в другом ' свете. Это прекрасное солнце, это ясное небо. этот прелестный цветок, всё стало белым бледным, как саван. Последний DEHA приговоренного к смерти (фр.). - Ред.

Который ты облек величьем красоты. Могли быть смертному таинственно

враждебны:

Чтоб воздух, наших сил питатель сей пелебный. Внезапно мог на нас предательски

ДОХНУТЬ И язвой лютою проникнуть в нашу грудь: Чтобы земля могла, в благом твоем законе. Заразой нас питать на материнском лоне!

Как осень хороша! Как чисты небеса! Как блещут и горят янтарные леса В оттенках золотых, в багряных

переливах! Как солнце светится в волнах, на свежих нивах!

Как сердцу радостно раскрыться

и дышать.

Любуяся кругом на божью благодать.

Средь пиршества земли, за трапезой осенней. Прошальной трапезой, тем смертным драгоненней. Что зимней ночи мрак последует за ней, Как веселы сердна доверчивых гостей.

Но горе! Тайный враг, незримый, неизбежный. Средь празднества потряс хоругвию мятежной.

На ней начертано из букв кровавых: Мор. И что вчера еще увеселяло взор, Что негу чистую по сердцу разливало: Улыбчивых небес лазурное зерцало, Воздушной синевы прозрачность, и лугов Последней зеленью играющий покров, И полные еще дыханьем благовонным Леса, облитые как золотом червонным. -

Весь этот пышный храм, святилище красот, Не изменившийся, сегодня уж не тот;

Не в радость пестрый лес и ярких гор вершина, Печальным облаком омрачена картина:

печадъным облаком омрачена каргина: Тень грозной истины лежит на ней. Она В хладеющую грудь проникнула до дна. Из истин истина единая живая, Смерть воцарилась, жизнь во лжи

изобличая, И сердце, сжатое боязнью и тоской, Слабеет и падет под мыслью роковой.

Не верьте небесам: им чувство

доверялось, Но сардонически и небо улыбалось. Есть солнце на небе, а бедствует земля. Сияньем праздничным одеяны поля, И никогда пышней не зрелся нам мир божий,

Но светлых сих полей владетель

и прохожий, Земного царства царь, в владении своем, Один под бич поник униженным челом, Один, среди богатств цветущего наследства.

Он предан на земле в добычу зла и бедства.

Скорбь в разных образах грозит ему. В борьбе С Протеем нет ему убежища в себе. Один в минувшем он и в будущем несчастен, Один предвидит зло и забывать не властен, Один не страждущий, он страждет о других: То слез своих родник, то в доле слез чужих;

Иль жертвой падает, иль из своих

объятий

На лютый жертвенник он отпускает братий.

Во дни кровавые народных непогод, Когда предускорён природы мерный ход, Когда с небес падет карательная клятва И смерти алчущей сторицей зреет жатва Под знойной яростью убийственных

так в жертвах, преданных секирам палачей,

Последняя стоит в живой кончине страха И очереди ждет, чтоб упразднилась плаха.

Отсрочка ей не жизнь, судьбы коварный дар; И вместо, чтоб пресек в ней жизнь один

удар, Над нею смерть, свои удары помножая, Страданий лестницей ведет на край

от края.

1830

# ХАНДРА (ПЕСНЯ)

Сердца томная забота, Безыменная печаль! Я невольно жду чего-то, Мне чего-то смутно жаль.

Не хочу и не умею Я развлечь свою хандру: Я хандру свою лелею, Как любви своей сестру. Ей предавшись с сладострастьем, Благодарно помню я, Что сироткой под ненастьем Разрослась любовь моя;

Дочь туманного созвездья, Красных дней и ей не знать, Ни сочувствий, ни возмездья Бесталанной не вилать.

Дети тайны и смиренья, Гости сердца моего Остаются без призренья И не просят ничего.

Жертвы милого недуга, Им знакомого давно, Берегут они друг друга И горюют заодно.

Их нижто не приголубит, Их ничто не исцелит... Поглядишь! хандра все любит, А любовь всегда хандрит.

(1831)

### TOCKA

В. И. Бухариной

Не знаю я — кого, чего ищу, Не разберу, чем мысли тайно полны; Но что-то есть, о чем везде грущу, Но снов, но слез, но дум, желавий волны текут, кипят в болезненной груди, И цели я не вижу впереды. Когда смотрю, как мчатся облака, Гонимые, невидимою силой, я трепешу, меня берет тоска, И мыслю я: «Прочь от земли постылой! Зачем нельзя мне к облакам прильнуть И с ними вдаль лететь куда-нибудь?»

Шумит ли ветр? Мне на ухо души Он темные нашептывает речи про чудный край, где кто-то из глуши Манит меня приветом тайной встречи; И сих речей отзывы, как во сне, Твердит душа с собой наедине.

Когда под гром оркестра пляски зной Всех обдает веселостью безумной, Обвитая невидимой рукой, Из духоты существенности шумной Я рвусь в простор иного бытия, И до земли уж не касаюсь я.

При блеске звезд в таинственный тот час, Как ночи сон мир видимый объемлет И бодрствует то, что не наше в нас, что жизнь души — а жизнь земная

дремлет, — В тот час один сдается мне: живу И сны одни я вижу наяву.

Весь мир, вся жизнь загадка для меня, Которой нет обещанного слова. Все мнигся мне: в накануне дня, Который жизнь покажет без покрова; Но настает обетованный день, И предо мной все та же, та же тень.

(1831)

Фиглярин - вот поляк примерный, В нем истинных сарматов кровь: Смотрите, как в груди сей верной Хитра к отечеству любовь. То мало, что из злобы к русским, Хоть от природы грусоват. Он бегал под орлом французским И в битвах жизни был не рад. Патриотический предатель, Расстрига, самозванен сей -Уж не поляк, уж наш писатель, Уж русский, к сраму наших дней. Двойной присягою играя. Поляк в двойную цель попал: Он Польшу спас от негодяя И русских братством запятнал.

1831

### ЕЩЕ ДОРОЖНАЯ ДУМА

Колокольчик, замотайся, Зазвени-ка, загуди! Пыль, волнуйся, подымайся, Что-то будет впереди!

Не сидится мне на месте, Спертый воздух давит грудь: Как жених спешит к невесте, Я спешу куда-нибудь!

Даль — невеста под фатою! Даль — таинственная даль! Сочетаешься с тобою — И в жене невесту жаль!

(1832)

# ПОРУЧЕНИЕ В РЕВЕЛЬ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ КАРАМЗИНУ

Николай! Как Олай Заторчит пред тобой, Поклонись ты ему, Изувеченному В поединке с грозой!

Николай!
Слушай лай —
Моря вой, будто пса
На цепи, под скалой,
Что ворчит в час ночной,
Как дразня небеса!

Николай! Окликай Старика за меня И седому хрычу — Лысгачу-усачу Молви: «Доброго дня!»

От души Почеши Мокрый ус, то-то страсть! И погладь, и похоль. Как заморщится голь, как запенится пасть.

Экой черт! С борта в борт Как начнет он хлестать Корабли наподхват — Затопить землю рад, Небеса заплевать! Если ж тих — Как жених, Как мених, Как невеста-краса; Улыбается он, Сквозь задумчивый сон, И глядит в небеса...

Светел, чист, Серебрист, Чуть волнуется грудь, — Миловать бы его, Целовать бы всего И на нем бы заснуть!

Стонет он, — А сей стон Так душе постижим, Звуки так хороши, Что все звуки души В песнь сливаются с ним!

Я стоял, Я внимал Этой музыке волн, — И качалась душа По волнам, чуть дыша, Как на якоре челн.

А маяк? Точно в мрак Втиснут красный янтарь; Позадернется вдруг То запышет вокруг, Как волшебный фонарь.

А скалы?
Как скулы
Этой пасти морской!
Штрихберг, Вимс, Тишерт, Фаль!
Дай мне кисть, Рюисдаль,
Дай сравинться с тобой!

Чудный мир, Вечный пир! Бог с тобою, земля! Я в соленой воде Как в родимом гнезде — Будто брат корабля!

(1832)

## РАЗГОВОР 7 АПРЕЛЯ 1832 ГОДА

Графине Е. М. Завадовской

Нет-нет, не верьте мне: я пред собой лукавил, Когда я вас на спор безумно вызывал;

Ваш май, ваш Петербург порочил и бесславил, И в ваших небесах я солнце отрицал.

Во лжи речей моих глаза уликой были: Я вас обманывал— но мог ли обмануть: Взллянули б на меня, и первые не вы ли К тому, что мыслю я, легко нашли бы

путь?

- Я Петербург люблю, с его красою
- С блестящим поясом роскошных островов, С прозрачной ночью— дня соперницей беззнойной—
- И с свежей зеленью младых его садов. Я Петербург люблю, к его пристрастен

Так пышно светится оно в водах Невы; Но более всего как не любить поэту Прекрасной родины, где царствуете вы?

Природы северной любуяся зерцалом, В вас любит он ее величье, тишину, И жизнь цветушую под хладным покрывалом. И зиму яркую, и кроткую весну. Роскошен жаркий юг с своим сияньем знойным

И чудно-знойными глазами жен и дев -Сим чутким зеркалом их лумам беспокойным. В котором так кипят любви восторг

Обворожительны их прелестей зазывы, Их нега, их тоска, их пламенный покой. Их бурных прихотей нежданные порывы. Как вспышки молнии из душной тьмы ночной.

Любовь беснуется под воспаленным югом: Не ангелом она святит там жизни путь -Она горит в крови отравой и недугом И уязвляет в кровь болезнениую грудь.

Но сердцу русскому есть красота иная. Сын севера признал другой любви закон: Любовью чистою таинственно сгорая, Кумир божественный лелеет свято он.

Красавиц северных он любит безмятежность. Чело их, чуждое язвительных страстей. И свежесть их лица, и плеч их белоснежность, И пламень голубой их девственных очей,

Он любит этот взгляд, в котором нет обмана, Улыбку свежих уст, в которой лести нет, Величье стройное их парственного стана И чистой прелести ненарушимый пвет.

Он любит их речей и ласк неторопливость, И. в шуме светских иго приметные едва.

Но сердцу внятные — чувствительности живость И, чувством звучные, немногие слова.

Красавиц северных царица молодая! Чистейшей красоты высокий идеал! Вам глаз и сердца дань, вам лиры песнь живая И лепет трепетный застенчивых похвал!

1832

## К СТАРОМУ ГУСАРУ

Эй да служба! Эй да дядя! Распотешил старина! На тебя, гусар мой, глядя, Сердце вспыхнуло до дна.

Молодые ночи наши Разгорелись в ярких снах; Будто пиршеские чаши Снова сохнут на губах.

Будто мы не устарели — Вьется локон вновь в кольце; Будто дружеской артели Все ребята налице.

Про вино ли, про свой ус ли. Или прочие грехи Речь заводишь — словно гусли, Разыграются стихи.

Так и скачут, так и льются, Крупно, звонко, горячо, Кровь кнпит, ушки смеются, И задергало плечо.

Подмывает, как волною, Душу грешника прости! Подпоясавшись, с тобою Гаркнуть, топнуть и пройти.

Черт ли в тайнах идеала, В романтизме и луне— Как усатый запевала Запоет по старине.

Буйно рвется стих твой пылкий, Словно пробка в потолок, Иль Моэта из бутылки Брызжет хладный кипяток!

С одного хмельного духа Закружится голова, И мерещится старуха, Наша сверстница Москва.

Не Москва, что ныне чинно В шапке, в теплых сапогах И проводит дни невинно На воде и на водах, —

Но Двенадцатого года Весела́я голова, Как сбиралась непогода, А ей было трын-трава!

Но пятнадцатого года, В шумных кликах торжества, Свой пожар и блеск похода Запивавшая Москва!

Весь тот мир, вся эта шайка Беззаботных молодцов Ожили, мой ворожайка! От твоих волшебных слов.

Силой чар и зелий тайных Ты из старого кремня Высек несколько случайных Искр остывшего огня.

Бью челом, спасибо, дядя! Спой еще когда-нибудь, Чтобы мне, тебе подладя, Стариной опять тряхнуть.

1832 Петербург

## два разговора в книжной лавке

«Чем занимается теперь Гизо

российской?»
— «Да, верно, тем же все: какой-нибудь
подпиской

На книгу новую, которую — бог даст — Когда-нибудь и он напишет да издаст!»

«Пусть говорят, что он сплетатель скучных врак, Но публики никто, как он, не занимает!» — «Как, публики? Бог весть, кто вкус ее узнает? У публики — вот это так!»

1832

Надо помянуть, непременно помянуть

надо

Трех Матрен Да Луку с Петром.
Помянуть надо и тех, которые, например: Бывшего поэта Панцербитера,
Нашего прихода честного пресвитера,

Куппа Риттера. Резанова, славного русского кондитера. Всех православных христиан города Санкт-Питера

Ла покойника Юпитера. Надо помянуть, непременно надо: Московского поэта Вельяшева, Его превосходительство генерала Ивашева И двоюродного братца вашего и нашего. Нашего Вальтера Скотта Масальского. Лона Мигуеля короля Португальского И господина городничего города

Мосальского. Надо помянуть, помянуть надо,

непременно нало: Покойной Беседы члена Кикина, Российского дворянина Боборыкина И известного в Банке члена Аникина.

Надобно помянуть и тех, которые, например, между прочими: Раба божия Петрищева, Известного автора Радишева.

Русского лексикографа Татишева. Сенатора с жилою на лбу Ртишева, Какого-то барина Станишева. Пушкина - не Мусина, не Онегинского.

а Бобришева. Ярославского актера Канишева. Нашего славного поэта шурина

Павлишева. Сенатора Павла Ивановича Кутузова-

Голенищева И, ради Христа, всякого доброго нишего. Надо еще помянуть, непременно надо: Бывшего французского короля

дисвитского.

Бывшего варшавского коменданта -Левинкого

И полковника Квитского. Американиа Монрое. Виконта Дарленкура и его Ипсибое И всех спасшихся от потопа при Ное. Музыкального Бетговена И таможенного Овена, Александра Михайловича Гедеонова. Всех членов старшего и младшего дома Бурбонова

И супруга Беррийской неизвестного оного, Камер-юнкера Загряжского, уездного заседателя города Ряжского И отцов наших, державшихся вина

фряжского,

Славного лирика Ломоносова, Московского статистика Андроссова И Петра Андренча князя Вяземского курносого,

Оленина стереотипа
И Вигеля Филиппова сына Филиппа.
Бывшего камергера Приклонского,
Г. Шафонского,
Карманный грош кн. Гр. Волконского
И уж Александра Македонского,
Этого не обойдешь, не объедешь. Надо
Помянуть... покойника Винценгероде,
Саксонского министра Люцероде,
Графиню вице-канцлершу Нессельроде,
Покойного скрыпача Роде,
Хвостова в анакреонтическом роде.
Уж как ты хочешь, надо помянуть:
Графа нашего приятеля Велегорского (что
не любит вина горского),

А по-нашему Велеурского, Покойного пресвитера Самбурского, Дершау, полицмейстера С.-Петербургского, Почтмейстера гор. Василисурского. Надо помянуть: парикмахера Эме, Ресторатора Дюме, Ланского, что губернатором в Костроме, Доктора Шулера, умершего в чуме, и полковника Бартоломе; Повара али историографа Миллера, Немецкого поэта Шиллера и Пинети, славного ташеншпилера.

Надобно помянуть (особенно тебе):

Арндта

Да англичанина Warnt'а. Известного механика Мокдуано, Москетти — московского сопрано И всех тех, которые напиваются рано; Натуралиста Кювье И суконных фабрикантов города Лувье, Французского языка учителя Жиля, Отставного английского министра Пиля И живописца-аматёра Киля. Надобно помянуть:

Жуковского-балладника И Марса, питерского помадника. Надо памянуть

до памянуть Господ: Чулкова, Носкова, Башмакова, Сапожкова.

Да при них и генерала Пяткина И князя Ростовского-Касаткина.

Март 1833

### К ЯЗЫКОВУ

Я у тебя в гостях, Языков! Я в княжестве твоих стихов, Где эхо не забыло кликов Твоих восторгов и пиров. Я в Дерпте, павшем пред тобою! Его твой стих завоевал: Ты рифмоносною рукою Дерпт за собою записал. Ты русским духом, русской речью В нем православья подяял тень И русских рифм своих картечью Вновь Дерпту задал Юрьев день. Хвала тебе! Живое пламя

Ты не вотще в груди таил: Державина святое знамя ты здесь с победой водрузил! Ты под его широкой славой Священный заключил союз: Орла поэзии двуглавой С орлом германских древних муз. Он твой, сей Дерпт германо-росский! По стогнам, в россказнях бесед Еще грохочут отголоски Твоих студенческих побед. Ни лет поток, ни элементы Тебе не страшны под венцом, И будут поздние студенты Здесь пить о имени твоем.

В Италии читай Вергилья. В Париже Беранже читай: Гле музы оперились крылья. Там на полет ее взирай. Я здесь читал, твердил прилежно И с полным наслажденьем вновь Стихи, где стройно и мятежно Волнуется твоя любовь. Стихи, где отразились ярко Твои студенческие лни. Сквозь кои ты промчался жарко, Как сквозь потешные огни 1. Стихи, где мужественным словом Отозвалась душа твоя В однообразье вечно новом. Как все глаголы бытия. Не слушайся невежд холодных, Не уважай судей тупых: Сочувствий тайных и своболных В них не пробудит свежий стих. К тебе их суд неблагосклонен.

<sup>1 ...</sup>Мы любовались На товарищей, — они Веселые разбегались И скакали чрез огни.

Тем лучше: следственно, ты прав! Олин талант многосторонен. Многоугодлив и лукав. Но чувство, брошенное скрытно Залогом жизни в нашу грудь, Всегда одно и первобытно, Чем было, тем оно и буль! Скажите мне: дыханье розы, Рев бури, гул морской волны. Веселья сердца, сердца слезы, Улыбка первая весны. В часы полночного молчанья Звездами вытканная твердь. Святые таинства созданья: Рожденье, жизнь, любовь и смерть И всё, что жизни нам дороже. Чем нам дано цвести, скорбеть, Не так же ль всё одно и то же. Как было, есть и будет впредь?

Сентябрь 1833 Дерпт

# К ГРАФУ В. А. СОЛЛОГУБУ

(В Дерпт)

Что делает, мой граф, красавица Эмилья? Сгрустнулось мне по ней и хочется

узнать. Как, милая, она изволит поживать? Как русским языком играет без усилья? Как здравствуют ее красивые плеча — Младого лебедя возвышенные крылья, Глаза ее, души два светлые луча, Уста с улыбкою, вдыхающей весслье, И свежих жемчугов живое ожерелье,

Которыми ее унизаны уста, И все, что прелесть в ней, и все,

что красота?

Сей горделивый стан царицы сановитой С беспечной простотой, с младенчеством чела.

По коим набожно Минервою-Харитой Златая старина ее бы нарекла? Но в наш железный век, в сей век

в сей век холодной прозы,

Где светлых вымыслов ощипаны все розы, Где веры нет к мечтам и мертвы чудеса, Где разум все сушит, где даже и на лире Доказывать должны, что дважды два — четыре.

Где и поэзия, отвергнув небеса, Чтоб не предать себя изгнанью

Влаговествует нам гражданскою печатью, И где, из красоты кумиров не творя, Поэты, закрутив мечтам своим поводья, Буквально держатся имен календаря И скромно тащатся тропой простонародья. Как родилась она некстати, боже мой! Богиня лучших дней, она смиреню ныне В уездном городке, как лилия в пустыне, Цветет инкогнито дворянкой молодой! Но в черством веке сем есть огненная

младость, В сосуд холодного и трезвого питья Вливает хмель она и чары бытия — Любви, поэзии и снов сердечных сладость! Есть край; там, темный плащ закинув

за плечо.

Питомец южных дум, на севере

рожденный,

Студент и трубадур, с гитарой

Вдохновенной Поет, и чувствует, и любит горочо.

У окон красоты, в часы ночной прохлады, Приносит робко ей он в жертву серенады, Смущая сладостно девические сны, Вдыхает негу в них и юга, и весны. Улыбка алая уста ее объемлет, Душа бессонная любовной песне внемлет И радуется ей, и безмятежный вздох Из груди вырвался и на сердце заглох. Сон поэтический! Волшебно с изголовья Она несется в край мечты и баснословья. И мыслью чистою — как с лилии роса Иль на груди ее девическая лента — Приветствует она влюбленный гимн

студента, Земную жизнь и мир забыв на полчаса. (1834)

## ЕШЕ ТРОЙКА

Тройка мчится, гройка скачет, Вьется ныль из-под копыт, Колокольчик звонко плачет И хохочет, и визжит.

По дороге голосисто
Раздается яркий звон,
То вдали отбрякнет чисто,
То застонет глухо он.

Словно леший ведьме вторит И аукается с ней, Иль русалка тараторит В роще звучных камышей.

Русской степи, ночи темной Поэтическая весть! Много в ней и думы томной, И раздолья много есть.

Прянул месяц из-за тучи, Обогнул свое кольцо И посыпал блеск зыбучий Прямо путнику в лицо.

Кто сей путник? И отколе, И далек ли путь ему? По неволе иль по воле Мчится он в ночную тьму?

На веселье иль кручину, К ближним ли под кров родной Или в грустную чужбину Он спешит, голубчик мой?

Сердце в нем ретиво рвется В путь обратный или вдаль? Встречи ль ждет он не дождется Иль покинутого жаль?

Ждет ли перстень обручальный, Ждут ли путника пиры Или факел погребальный Над могилою сестры?

Как узнать? Уж он далеко! Месяц в облако нырнул, И в пустой дали глубоко Колокольчик уж заснул.

(1834)

## **ФЛОРЕНЦИЯ**

Ты знаешь край! Там льется Арно, Лобзая темные сады; Там солнце вечко лучезарно И рдеют золотом плоды. Там лавр и мирт благоуханный Лелеет вечная весна, Там город Флоры сомиянный И баснословный, как она.

Край чудный! Он цветет и блещет Красой природы и искусств, Там мрамор мыслит и трепещет, В картине дышит пламень чувств. Там речь — поэзии напевы, Я с упоеньем им впимал; Но ничего там русской девы Я упоительней не знал.

Она, и стройностью красивой, И яркой белизной лица, Была соперницей счастливой Созданий хитрого резца. Канова на свою Психею При ней с досадой бы смотрел, И мрамор девственный пред нею, Стыдясь, завистливо тускнел.

На белом мраморе паросском Ее чела, венцом из кос, передивалась черным лоском Густая прядь густых волос. И черным пламенем горела Очей пылающая ночь; И южным зноем пламенела Младая северная дочь.

1834.

## РОЗА И КИПАРИС

Графине М. А. Потоцкой

Вот вы и я: подобье розы милой, Цветете вы и чувством, и красой; Я кипарис угрюмый и унылый, Воспитанный летами и грозой. И будет мне воспоминанье ваше, Подобно ей, свежо благоухать: При нем душе веселье будет краше, При нем душе ограднее страдать.

Когда же вам сгрустнется и случайно Средь ясных дней проглянет

Пускай мое воспоминанье тайно Вас осенит, как кипариса тень.

1835 Villa d'Esté (близ Тиволи)

Все грустно, все грустней, час от часу тяжелей, час от часу на жизнь темней ложится мгла, на жизнь, где нет тебя, на жизнь, где ты доселе

Любимых дум моих святая цель была. Все повод мне к слезам, все впечатленья полны Тобой, одной тобой: подъятые тоской.

Теснятся ли к груди воспоминаний

волны —
Все образ твой, все ты, все ты передо

мной, Ты, неотступно ты! Грядущего ли даль Откроется глазам пустынею безбрежной — Ты там уж ждешь меня с тоскою

безнадежной: Пророчески тебя и в будущем мне жаль.

1835 Рим

#### KENNST DU DAS LAND? T

Kennst du das Land, wo blüht Oranienbaum? 2

Kennst du das Land, где фимиамом

MCTLIN

Упоены воздушные струи,
Где по холмам прохладным и тенистым
Весна таит сокровища свои?
Где негой роз и блеском их румянца
Ковры лугов пестреют и цветут
И где срослись и злато померанца,
И зелени душистый изумруд?

Kennst du das Land, где север смотрит

Роскошно свеж, улыбчиво красив, и светлый брег зеленым полукругом Спускается на голубой залив? Там все цветет, там все благоухает! Счастливый мир волшебства и чудес! И на душу там что-то навевает Златые дни полуденных небес.

Kennst du das Land, гнездо орлов

И, тихо дня любуяся закатом,

и грома, Где бурь мирских безвестен ныне шум, Где дышит мир, где ум и сердце дома И есть простор порыву чувств и дум? Там храм стоит, богам приют любимый Пред алтарем искусства и наук; Светло горит там пламенник, хранимый

Светло горит там пламенник, хранимый Заботливым служеньем нежных рук! Kennst du das Land, где пурпуром и златом Сгорает день в блистательном венце

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ты знаешь ли край? (нем.). — *Ред.*<sup>2</sup> Ты знаешь ли край, где цветет померанцевое дерево? (нем.). — *Ред.* 

Красавица, с раздумьем на лице, С мольбой в глазах, с улыбкой умиленья, Душой глядит, как меркиет дня кумир? И ангел ей несет благословенья, Ей и земле даруя сладкий мир!

Волшебная страна! Предместье рая! Там день без туч, там радость без труда! Там царствует богиня молодая, Чужих небес прекрасная звезда! В полночное созвездье закатившись, Светло взошла над русскою землей, И, с звездною семьею породнившись, Она горит нам прелестью родной!

Dahin, dahin і, (Жуковский) наш Торквато! Dahin, dahin, наш Тициан — Брюллов! Там закнпит р вас горячо и свято Живой восторг возвышенных трудов! Там мыслям есть гостеприимный гений и есть привет фантазиям мечты! Для лиры там есть муза вдохновений, Для кисти есть харита красоты!

(1836)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Туда, туда (нем.). — Ред.

### ШУТКА

Графиня! То-то на просторе Изъездили вы белый свет; Знакомы суша вам и море, Как бальный лаковый паркет. Вы с вихрями вальсировали По рытвинам валов морских, Когда вам бури бал давали Под вой оркестров громовых. Вы были в мире иноземцев, В столпосмещеные языков, И в царстве белокурых немцев С оттенкой рыжих париков.

Вы были там, где вечный кнастер Коптит умы и небеса И каждый собеседник мастер Отмалчиваться три часа.

Теперь вы человек ученый И многое могли узнать; Позвольте ж по причине оной Два-три вопроса вам задать; Скажите, в цветниках природы, Где ваша странствует звезда, Скажите — вкусны ль бутерброды И благовонна ль резеда?

В той стороне, где Вертер жаркой, И не один, найдется вновь, Где между пивом и сигаркой И бродит и горит любовь, Скажите — многих ли баронов, Князей с землей и без земли, Немецких фофонов и фонов По-русски вы с ума свели?

Стыдясь и глядя исподлобья, Скажите прямо, в простоте— Нашли ли где хоть тень подобья Вы вашей русской красоте? Я из берлоги вон ни пяди, Не то что вы! Я домосед; Так просветите, бога ради, И дайте весть про белый свет.

(1836)

# СИНОНИМЫ: ГОСТИНАЯ — САЛОН

Недоумением напрасно ты смущен: Гостиная— одно, другое есть салон. Гостиную найдешь в порядочном

трактире. Гостиную найдешь и на твоей квартире, Салоны ж созданы для избранных людей. Гостиные видал и ты, Видок-Фиглярин! В гостиной можешь быть и ты какой-то барии.

Но уж в салоне ты решительно лакей. Июнь 1836

## ПАМЯТИ ЖИВОПИСЦА ОРЛОВСКОГО

Грустно видеть, Русь святая, Как в степенные года Наших предков удалая Изнемечилась езда.

То ли дело встарь: телега, Тройка, ухарский ямщик, Ночью дуешь без ночлега, Днем же — высунув язык.

Но зато как все кипело Беззаботным удальством! Жизнь — копейка! Бей же смело, Да и ту поставь ребром!

Но как весело, бывало, Раздавался под дугой Голосистый запевало, Колокольчик рассыпной.

А когда на водку гривны Ямщику не пожалеть, То-то песни заунывны Он начнет, сердечный, петь!

Север бледный, север плоский, Степь, родные облака— Все сливалось в отголоски, Где слышна была тоска.

Но тоска — струя живаа Из родного тайника, Полюбовная, святая, Молодецкая тоска.

Сердце сердцу весть давало И из тайной глубины Все былое выкликало И все слезы старины. Не увидишь, как проскачешь, И не чувствуешь скачков, Ни как сердцем сладко плачешь, Ни как горько для боков.

А проехать ли случится по селенью в красный день? Наш ямщик приободрится, Шляпу вздернет набекрень.

Как он гаркнет, как присвистнет Горячо по всем по трем, вороных он словно вспрыснет Вдохновительным кнутом.

Тут знакомая светлица С расписным своим окном; Тут его душа девица С подаренным перстеньком.

Поравнявшись, он немножко Вожжи в руки приберет, И растворится окошко, Словно солнышко взойдет,

И покажется касатка, Белоликая краса. Что за очи! за повадка! Что за русая коса!

И поклонами учтиво Разменялися они И сердца в них молчаливо Отозвалися сродни...

А теперь, где эти тройки? Где их ухарский побег? Где ты, колокольчик бойкий, Ты, поэзия телег?

Где ямщик наш, на полойку Вставший с темного утра, И загнать готовый тройку Из полтины серебра?

Русский ям молчит и чахнет, От былого он отвык; Русским духом уж не пахнет, И ямщик уж — не ямщик.

Дух заморский и в деревне! И ямщик, забыв кабак, Распивает чай в харчевне Или курит в ней табак.

Песню спеть он не сумеет, Нет зазнобы ретивой, И на шляпе не алеет Лента девицы милой.

По дороге, в чистом поле Колокольчик наш заглох, И, невиданный дотоле, Молча тащится, трёх-трёх,

Словно чопорный германец При ботфортах и косе, Неуклюжий дилижанец По немецкому шоссе.

Грустно видеть, воля ваша, Как, у прозы под замком, Поэтическая чаша Высыхаст с каждым днем!

Как все то, что веселило Иль ласкало нашу грусть, Что сыздетства затвердило Наше сердце наизусть,

Все поверья, все раздолье Молодецкой старины — Подъедает своеволье Душегубки-новизны. Нарядились мы в личины, Сглазил нас недобрый глаз, И Орловского картины — Буква мертвая для нас.

Но спасибо, наш кудесник, Живописец и поэт, Малодушным внукам вестник Богатырских оных лет!

Русь былую, удалую Ты потомству передашь: Ты схватил ее живую Под народный карандаш.

Захлебнувшись прозой пресной, Охмелеть ли захочу И с мечтой из давки тесной На простор ли полечу—

Я вопьюсь в твои картинки Жаждой чувств и жаждой глаз И творю в душе поминки По тебе, да и по нас!

Между 1832 и 1837

## ты светлая звезда

Ты светлая звезда таинственного мира, Когда я возношусь из тесноты земной, где ждет меня тобой настроенная лира, Где ждут меня мечты, согретые тобой.

Ты облако мое, которым день мой мрачен, Когда задумчиво я мыслю о тебе Иль измеряю путь, который нам назначен И гме сульба моя чужда твоей сульбе.

Ты тихий сумрак мой, которым грудь когда на западе заботливого дня мой отдыхает ум, и сердце вечереет, И тени смертные снисходят на меня. (1837)

## я пережил

Я пережил и многое, и многих,
И многому изведал цену я;
Теперь влачусь в одних пределах строгих
Известного размера бытия.
Мой горизонт и сумрачен, и близок,
И с каждым днем все ближе и темней;
Усталых дум моих полет стал низок
И мир души безлюдней и бедней.
Не заношусь вперед мечтою жадной,
Надежды глас замолк — и на пути,
Протоптанном действительностью хладной.
Уж новых мне следов не провести.
Как ни тяжел мне был мой век суровый.
Хоть житницы моей запас и мал,

Но ждать ли мне безумно жатвы новой, Когда уж снег из зимних туч напал? По бороздам серпом пожатой пашни Найдешь еще, быть может, жизни след; Во мне найдешь, быть может, след вчеращний.

Но ничего уж завтрашнего нет. Жизнь разочлась со мной; она не в силах Мне то отдать, что у меня взяла И что земля в глухих своих могилах Безжалостно навеки погребла.

1837

#### HA HAMSTL

В края далекие, под небеса чужие

Хотите вы с собой на память перенесть
О ближних, о стране родной живую весть,
Чтоб стих мой сердцу мог, в минуты
неземные,

Как верный часовой, откликнуться:

Россия!
Когда беда придет иль просто как-нибудь
Тоской по родине заноет ваша грудь,
Не ждите от меня вы радостного слова;
Под свежким трауром печального покрова
Сложив с главы своей венок блестящих

От речи радостной, от песни вдохновенной Отвыкла муза: ей над урной драгоценной Отныве суждено быть музой вечных слез. Одною думою, одним событьем полный, Когда на чуждый брег вас переносят

Волны И звуки родины должны в последний раз Печально врезаться и отозваться в вас, На память и в завет о прошлом в мире новом

Я вас напутствую единым скорбным

словом. Затем что скорбь моя превыше сил моих: И, верный памятник сердечных слез и

Вам затвердит одно рыдающий мой стих: Что яркая звезда с родного небосклона Внезапно сорвана средь бури роковой, Что песни лучшие поэзин родной Внезапно замерли на лире онемелой. Что пал во всей поре красы и славы

зрелой

Наш лавр, наш вещий лавр, услада

наших лней. Который трепетом и сладкозвучным шумом От сна воспрянувших пророческих ветвей Вещал глагол богов на севере угрюмом. Что навсегла умолк любимый наш поэт. Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет.

1837

На радость полувековую Скликает нас веселый зов: Злесь с музой свадьбу золотую Сегодня празднует Крылов. На этой свальбе - все мы сватья! И не к чему таить вину: Все заодно, все без изъятья, Мы влюблены в его жену.

Длись счастливою судьбою, Нить любезных нам годов! Здравствуй с милою женою, Здравствуй, дедушка Крылов! И этот брак был не бесплодный! Сам Феб его благословил! Потомству наш поэт народный Свое потомство укрепил. Изба его детьми богата под сенью брачного венца; И дети — славные ребята! И дети все умны — в отца.

Длись судьбами всеблагими, Нить любезных нам годов! Здравствуй с детками своими, Здравствуй, дедушка Крылов!

Мудрец игривый и глубокий, Простосердечное дитя, и дочкам он давал уроки, и батюшек учил шутя. Искусством ловкого обмана Где и кольнет из-под пера: Так Петр кивает на Ивана, Иван кивает на Петра.

Длись счастливою судьбою, Нить любезных нам годов! Здравствуй с милою женою, Здравствуй, дедушка Крылов!

Где нужно, он навесть умеет Свое волшебное стекло, и в зеркале его яснеет Суровой истины чело. Весь мир в руках у чародея, Все твари дань ему несут, по дудке нашего Орфея Все звери плящут и цоют.

Длясь судьбами всеблагими, Нить любезных нам годов! Здравствуй с детками своими, Здравствуй, дедушка Крылов! Забавой он людей исправил, Сметая с них порокоз пыль; он баснями себя прославия, И слава эта — наша быль. И не забудут этой были, Пока по-русски говорят: Ее давно мы затвердили, Ее и внуки затвердят.

Длись счастливою судьбою, Нить любезных нам годов! Здравствуй с милою женою, Здравствуй, дедушка Крылов!

Чего ему нам пожелать бы? Чтобы от свядьбы золотой Он дожил до алмазной свадьбы С своей столетнею женой. Он так беспечно, так досужно Прошел со славой долгий путь, Что до ста лет не будет нужно Ему прилечь и отдохнуть.

Длись судьбами всеблагими, Нить любезных нам годов! Здравствуй с детками своими, Здравствуй, дедушка Крылов!

Январь 1838

## CAMOBAP

Семейству П. Я. Убри

Отечества и дым нам сладок и приятен.

Державин

Приятно находить, попавшись на чужбину, Родных обычаев знакомую картину, Домашнюю хлеб-соль, гостеприимный И сень, святую сень отеческих богов. -Луше, затертой льдом, в холодном море Где на родной вопрос родного нет ответа, Гле жизнь - обрядных слов один пустой обмен. Гле ты везде чужой, у всех monsieur N. N. У тихой пристани приятно отогреться. И в лица ближние доверчиво всмотреться, И в речи вслушаться, в которых что-то Знакомое луше и лней прошедших весть. Лни странника листам разрозненным подобны. Их разрывает дух насмешливый и злобный: Нет связи: с каждым днем всё сызнова А жизнь и хороша преданьями любви, Сродством поверий, чувств, созвучьем впечатлений И милой давностью привычных отношений. В нас ум - космополит, но сердце помосел: Прокладывать всегда он любит новый слел. И радости свои все в будущем имеет; Но сердце старыми мечтами молодеет, Но сердце старыми привычками живет И радостней в тени прошедшего цветет! О, будь благословен, кров светлый и приютный. Под коим как родной был принят гость минутный! Где беззаботно мог он сердце развернуть И сиротство его на время обмануть! Где любовался он с сознаньем и участьем Семейства милого согласием и счастьем

И видел, как цветут в безоблачной тиши Младые радости родительской души; Оттенки нежные и севера и юга, Различьем прелестей и сходством друг

Они любовь семьи и дому красота.

Одна — таинственна, как тихая мечта
Иль ангел, облаком себя полузакрывший,
Когда, ко праху взор и крылья

опустивши,

На рубеже земли и неба он стоит И, бедствиям земным сочувствуя, грустит. И много прелести в задумчивости нежной, В сей ясности, средь бурь житейских

безмятежной.

И в чистой кротости, которыми она, Как тихим заревом, тепло озарена! Другая — радостно в грядущее вступая И знающая жизнь по первым утрам мая, На празднике весны в сиянье молодом Свежеет розою и вьется мотыльком. А третья — младший цвет на отрасли

семейной.

Пока еще в тени и прелестью келейной Растет и, на сестер догадливо смотря, Ждет, скоро ль светлым днем взойдет ее заря?

У вас по-русски здесь — тепло

за столом. Свобода — вот закон домашнего устава: Охота есть — б⊛лтай! И краснобаю слава! На ум ли лень найдет — немым себе сиди И за словом в карман насильно не ходи! Вот день кончается в весельях и заботах; Пробил девятый час на франкфуртских воротах;

Немецкой публики восторг весь истощив, Пропела Лёве ей последний свой мотив; Уж пламенный Дюран оставил поле брани, Где, рыцарь классиков, сражался он с Геонани.

И, пиво осушив и выкурив табак, Уж Франкфурт, притаясь, надел ночной

колпак. Но нас еще влечет какой-то силой тайной В знакомый тот приют, где с лаской обычайной

Вокруг стола нас ждет любезная семья. Я этот час люблю — едва ль не лучший

Час поэтический средь прозы черствых

суток, Сердечной жизни час, веселый промежуток Между трудом дневным и ночи мертвым

Все счеты сведены, — в придачу мы

Забот житейских нет, как будто живем;

не бывало: Сегодня с плеч слегло, а завтра

не настало. Час дружеских бесед у чайного стола! Хозяйке молодой и честь, и похвала! По-православному, не на манер немецкий, не жидкий, как вода или напиток детский, но Русью веющий, но сочный, но густой, Душистый льется чай янтарною струей. Прекрасно!... Но один встречаю недостаток: Нет, быта русского чеполон отпечаток. Гле ж самовар родной, семейный наш

очаг, Семейный наш алтарь, ковчег домашних благ? В нем льются и кипят всех наших дней преданья, преданья, преданья,

В нем русской старины живут

Он уцелел один в обломках прежних лет, и к внукам перешел неугасимый дед. Он русский рококо, нестройный.

неуклюжий, Но внутренно хорош, хоть некрасив снаружи:

снаружи; Он лучше держит жар, и под его шумок Кипит и разговор, как прыткий кипяток. Как много тайных глав романов

ежедневных, Животрепещущих романов, задушевных, Которых в книгах нет — как сладко

Как много чистых снов девической души, И нежных ссор любви, и примирений нежных.

И тихих радостей, и сладостно

мятежных — При пламени его украдкою заклюсь И с облаком паров незримо разнеслось! Где только водятся домашние пенаты, От золотых палат и до смиренной хаты, Где медный самовар, наследство сироты, Вдовы последний грош и роскошь

нищеты, — Повсюду на Руси святой и православной Семейных сборов он всегда участник

главный. Нельзя родиться в свет, ни в брак вступить нельзя,

Ни «здравствуй!» ни «прощай!» не вымолвят друзья, Чтоб. всех житейских дел конец или

начало, Кипучий самовар, домашний запевало, Не подал голоса и не созвал семьи К священнодействию заветной питии. Поэт сказал — и стих его для нас понятен: «Отечества и дым нам сладок и приятен»! Не самоваром ли — сомневья в этом нет — Был вдохновлен тогда великий наш поэт? И тень Державина, здесь сетуя со мною, к вам обращается с упреком и мольбою И просит, в честь ему и православью

Конфорку бросить прочь и — самовар завесть.

29 декабря 1838 Франкфурт

#### БРАЙТОН

Сошел на Брайтон мир глубокий, И. утомившись битвой дня. Спят люди, нужды и пороки, И только моря гул широкий Во тьме доходит до меня. О чем ты, море, так тоскуещь? О чем рыданий грудь полна? Ты с тишиной ночной враждуещь. Ты рвешься, волишь, негодуешь, На ложе мечешься без сна. Красноречивы и могучи Земли и неба голоса, Когда в огнях грохочут тучи И с бурей, полные созвучий, Перекликаются леса. Но все, о море! все ничтожно Пред жалобой твоей ночной, Когда смутишься вдруг тревожно И зарыдаешь так, что можно Всю душу выплакать с тобой.

Конец 1838

### любить, молиться, петь

Любить. Молиться. Петь. Святое

назначенье

Луши, тоскующей в изгнании своем, Святого таинства земное выраженье. Предчувствие и скорбь о чем-то неземном, Преданье темное о том, что было ясным, И упование того, что будет вновь; Луши, настроерной к созвучию

с прекрасным. Три вечные струны: молитва, песнь,

THOODER Счастлив, кому дано познать отраду вашу, Кто чашу радости и горькой скорби чашу Благословлял всегда с любовью и мольбой И песни внутренней был арфою живой! (1839)

# ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ

Дышит счастьем, Сладострастьем Упоительная ночь! Ночь немая, Голубая. Неба северного дочь!

После зноя тихо дремлет Прохлажденная земля: Не такая ль ночь объемлет Елисейские поля!

Тени легкие, мелькая, В светлом сумраке скользят. Ночи робко доверяя То, что дню не говорят.

Дышит счастьем, Сладострастьем Упоительная ночь! Ночь немая, Голубая, Неба северного дочь!

Блещут свежестью сапфирной Небо. воздух и Нева, и, купаясь в влаге мирной, Зеленеют острова. Вёсел мерные удары Раздаются на реке И созвучьями гитары Замирают вдалеке.

Дышит счастьем, Сладострастьем Упоительная ночь! Ночь немая, Голубая, Неба северного дочь!

Как над ложем новобрачной Пританвшиеся сны, Так в ночи полупрозрачной Гаснут звезды с вышины! Созерцанься и покоя Благодатные часы! Мирной ночи с днем без зноя Чудом слитые красы!

Дышит счастьем, Сладострастьем Упоительная ночь! Ночь немая, Голубая, Неба северного дочь!

Чистой неги, сладкой муки Грудь таинственно полна. Чу! Волшебной песни звуки Вылетают из окна. Пой, красавица певица! Пой, залетный соловей, Сладкозвучная царица Поэтических ночей!

Дышит счастьем, Сладострастьем Упоительная ночь! Ночь немая, Голубая, Неба северного дочь!

(1840)

Смерть жатву жизни косит, косит И каждый день, и каждый час Добычи новой жадно просит И грозно разрывает нас.

Как много уж имян прекрасных Она отторгла у живых, И сколько лир висит безгласных На кипарисах молодых.

Как много сверстников не стало, Как много младших уж сошло, Которых угро рассветало, Когда нас знойным полднем жгло.

А мы остались, уцелели
Из этой себи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

Печально век свой доживая, Мы запоздавшей смены ждем, С днем каждым сами умирая, Пока не вовсе мы умрем.

Сыны другого поколенья, мы в новом — прошлогодний цвет: живых нам чужды впечатленья, А нашим — в них сочувствий нет.

Они, что любим, разлюбили, Страстям их — нас не волновать! Их не было там, где мы были, Где будут — нам уж не бывать!

Наш мир — им храм опустошенный, Им баснословье — наша быль, И то, что пепел нам священный, Для них олна немая пыль.

Так, мы развалинам подобны, И на распутии живых Стоим, как памятник надгробный Среди обителей людских.

(1840)

## ЕЩЕ ДОРОЖНАЯ ДУМА

Опять я на большой дороге, Стихии вольной — гражданин, Опять в кочующей берлоге Я думу думаю один.

Мне нужны: это развлеченье, Усталость тела, и тоска, И неподвижное движенье, Которым зыблюсь я слегка.

В них возбудительная сила, В них магнетический прилив, И жизни потаенной жила Забилась вдруг на их призыв. Мир внешний, мир разнообразный Не существует для меня: Его явлений зритель праздный, Не различаю тьмы от дня.

Мне все одно: улыбкой счастья День обогреет ли поля, Иль мрачной ризою ненастья Оделись небо и земля.

Сменяясь панорамой чудной, Леса ли, горы ль в стороне, Иль степью хладной, беспробудной Лежит окрестность в мертвом сне;

Встают ли села предо мною, Святыни скорби и труда, Или с роскошной нищетою В глазах пестреют города!

Мне все одно: обратным оком В себя я тайно погружен, И в этом мире одиноком Я заперся со всех сторон.

Мне любо это заточенье, Я жизнью странной в нем живу: Действительность в нем — сновиденье, А сны — я вижу наяву!

23 сентября 1841

## РУССКИЕ ПРОСЕЛКИ

Скажите, знаете ль, честные господа, Что значит русскими проселками езда? Вам сплошь Европа вся из края в край знакома:

В Париже, в Лондоне и в Вене вы как

Докатитесь туда по гладкому шоссе И думаете вы, что гак и ездят все, И все езжали так: что, лежа, как

на розах, Род человеческий всегда езжал в дормёзах И что, пожалуй, наш родоначальник сам Не кто иной, как всем известный

Мак-Адам, Счастливцы (как бы к вам завербоваться в секту?),

Россию знаете по Невскому проспекту До по симбирскому бурмистру, в верный срок

К вам привозящему ваш годовой оброк. Вам жить легко. Судьба вам служит

по контракту

И вас возить должна все по большому тракту. Для вас просерков нет. Всегда пред вами цель,

Хотя б вы занеслись за тридевять земель. Нет, вызвал бы я вас на русские

проселки,
Чтоб о людском житье прочистить ваши
толки.

Тут мир бы вы другой увидели! Что шаг — То яма, косогор, болото иль овраг. Я твердо убежден, что со времен потопа Не прикасалась к ним лопата землекопа, Как почву вывернул, размыл и растрепал С небес сорвавшийся сей водяной обвал, Так и теперь она вся в том же

беспорядке,

Вся исковеркана, как в судорожной

Схватке. Дорога лесом ли? Такие кочки, пни, Что крепче свой язык к гортани ты

прильпни — Не то такой толчок поддаст тебе, что

ой-ли! И свой язык насквозь прокусишь ты.

Дорога? Мост на ней уж подлинно живой: Так бревна взапуски и пляшут под тобой.

Так бревна взапуски и пляшут под тобой. И ты того и жди, что из-за пляски этой К русалкам попадешь с багажем и каретой.

ЕСТЬ перевоз ли? Плот такое уж гнилье, Что только бабам мыть на нем свое белье, Кому на казнь даны чувствительные нервы (Недуг новейших дней), тому совет мой

Проселком на Руси не ездить никогда. Пройди сто верст пешком. Устанешь —

не беда: Зато ты будешь цел и с нервами в покое; Не будет дергать их, коробить в перебое. И не начнешь в сердцах, забыв и страх

и грех, Как Демон Пушкина, злословить всё и всех

Опасность я видал, и передряг немало На суще и водах в мой век мне

предстояло. Был Бородинский день, день жаркий, боевой.

Французское ядро визжало надо мной, И если мирного поэта пожалело, Зато хото двух коней оно под ним заело. Я на море горел, и сквозь ночную тьму (Не мне бы тут стоять, а Данте самому), Не сонный, наяву, я зрел две сжерти

рядом. И каждую с своим широкозевным адом: Один весь огненный и пышущий, другой —

Холодный, сумрачный, бездонный и сырой; И оставалось мне на выбор произвольный Быть гусем жареным иль рыбой

малосольной.

Еще есть черная отметка на счету. Двух паровозов, двух волканов на лету Я видел сшибку: лоб со лбом они

столкнулись,

И страшно крякнули, и страшно

и смертоносен был напор сих двух громад. Вот вам живописал я свой и третий ад. Но это случаи, несчастье, приключенье, А здесь — так быть должно, такое

заведенье. Порядок искони, нормальный, коренной, Чтоб быть, как на часах, бессменно пред бедой,

И если выйдешь сух нечаянно от Сциллы, То у Харибды ждать увечья иль могилы. Проселки — ад земной; но русский бог

Велик — уж нечего сказать — и наш

Сентябрь 1841

### ПРИ ПОДАРКЕ АЛЬБОМА

На память обо мне, когда меня не будет, В альбом впишите:

«Здесь он был мне верный друг, И там меня в своих молитвах не забудет, И там он будет мой».

Потом, когда досуг Украдкой даст вам час, чтобы побыть с собою. На эти свежие и белые листы
Переносите вы свободною рукою
Дневную исповедь, отметки и мечты,
Свои невольные и волыные ошибки,
Надежды, их обман, и слезы, и улыбки,
И вспышки тайные сердечного огня,
И всё, что жизни сны вам на душу

Записывайте здесь живую повесть дня И всё, что скажут вам, и то, чего

не смеют Словами вымолвить, но взор договорит, И всё, что в вас самих таинственно

Но будьте искренны — нас искренность спасает...

спасает... Да не лукавит в вас ни чувство, ни язык, И вас заранее прощеньем разрешает Ваш богомол и духовник.

31 декабря 1841

## КОМАР И КЛОП

Комар твой не комар, а разве клоп вонючий;

Комар — остряк, шалун, и бойкий и летучий, Воздушная юла, крылатый бес, пострел;

Воздушная юла, крылатый бес, пострел; Нет дома, нет палат, куда б он не влетел. Со всеми и везде он нагло куролесит: И дразнит, и язвиг, и хоть кого так вабесит.

А то, что с нежною любовью создал ты, чтоб в чаде вылились отцовские черты, Сей отпечаток твой и вывеска живая Есть злая гадина, без крыльев и немая; Ее разводит вонь, нечистота и тьма. Сей дряни входа нет в опрятные дома, А разве в грязчую и подлую конуру, Где производишь ты свою литературу.

# листу

Когда в груди твоей - созвучий Забьет таинственный родник И на чело твое из тучи Снисходит огненный язык: Когда, исполнясь вдохновенья, Поэт и выспренний посол! Теснишь души своей виденья Ты в гармонический глагол -Молниеносными перстами Ты отверзаешь новый мир И громозвучными волнами Кипит, как море, твой клавир: И в этих звуках скоротечных. На землю брошенных тобой. Души бессмертной, таинств вечных Есть отголосок неземной.

Апрель 1842

# НОЧЬ В РЕВЕЛЕ

Посвящается княгине Е. Н. Мещерской

1

Что ты, в радости ль, во гневе ль, Море шумное, бурлишь И, как тигр, на старый Ревель Волны скалишь и рычишь?

Разыгрался зверь косматый, Страшно на дыбы прыгнул, Хлещет гривою мохнатой, Ноздри влажные раздул.

Что за грозная картина, Что за прелесть, что за страх! Взвыла дикая пучина, Вздрогнув в темных глубинах.

9

Что ж ты, море, так бушуешь? Словно шабаш ведьм ночных! Про кого ты там колдуешь Ночью, в чане волн селых?

Про того ли про Кащея, Что, не принятый землей, Ждет могилы, сиротея, Не мертвец и не живой.

Дней Петровых современник, Взяли в плен его враги, И по смерти все он пленник За грехк и за долги.

Ты поведай, скоро ль сбросит Он курчавый свой парик И земную цепь износит, Успокоенный старик? Вал за валом ты торопишь, Стон за стоном издаешь, Но о чем и что ты вопишь, Уж никак не разберешь.

Молча, думою прилежной Каждый звук я твой ловлю, И тоски твоей мятежной Я бессонницу делю.

В этих воплях и заклятьях Есть таинственный язык; но, в земных своих понятьях, Кто из смертных их проник?

3

Иль с Бригитой и Олаем Ты, мешая быль и ложь, Неумолкным краснобаем Речи странные ведешь?

Про загадки, про затеи, Битвы, игры и пиры Богатырской эпопеи Поэтической поры;

Про былые непогоды, Про наезды, про разбой, Про столетья, про народы, Пережитые тобой.

Да, на радость и на горе, На людские суеты, Заколдованное море, Вдоволь нагляделось ты.

Много сонмищ пировало За трапезою твоей, Много ядер прожужжало По стеклу твоих зыбей, Много трупов, много злата, Много бедствий и добра Затопила без возврата Равнодушных волн игра.

4

Да и ты, теперь опальный, А когда-то боевой, Ревель, рыцарь феодальный Под заржавевшей броней,

Ты у моря тихо дремлешь Под напевами волны, Но сквозь сон еще ты внемлешь Гул геройской старины.

Ты не праздно век свой прожил И в руке держал булат; То соседов ты тревожил, То соседями был сжат.

Много бурь и много славы Пало на главу твою; О тебе не раз державы Переведались в бою.

Смелый Карл и Петр могучий, Разгоревшие враждой, Как две огненные тучи, Разразились над тобой.

Я люблю твоих обломков Окровавленную пыль; В них хранится для потомков Благородных предков быль.

Эти язвы и седины — Украшенье городов: В них минувщего помины, В них помазанье веков,

Ревель датский, Ревель шведский, Ревель русский! — Тот же ты! И Олай твой молодецкий Гордо смотрит с высоты. (1843)

На книгу с белыми листами Всегда с раздумием смотрю: То будущий их смысл пытливыми мечтами Допрашивать хочу и голос им дарю. То грусть меня берет при мысли, что нахально

Перо их чистое зерцало затемнит, Что скорбь прольет на них слезу свою печально, Что ложь их приторной улыбкой

что ложь их приторнои ульюкои заклеймит.

(1844)

Уж не за мной ли дело стало?
Не мне ль пробъет отбой? И с жизненной бразды
Не мне ль придется снесть шалаш мой и орало
И хладным сном заснуть до утренней звезлы?

Пока живется нам, всё мним: еще когда-то Нам отмежует смерть урочный наш рубеж; Пусть смерть разит других, но наше место свято, Но жизни нашей цвет еще богат и свеж.

За чудным призраком, который все нас манит И многое еще сулит нам впереди,

и многое еще сулит нам впереди, Бежим мы — и глаза надежда нам туманит, И ненасытный пыл горит у нас в груди.

Но вот ударит час, час страшный пробужденья; прозревшие глаза луч истины язвит, и призрак — где ж его и блеск, и обольщенья? — Он, вдруг окостенев, как вкопанный стоит.

С закрытого лица подъемлет он забрало — И видим мы не жизнь, а смерть

перед собой. Уж не за мной ли дело стало? Теперь не мне ль пробьет отбой?

(1845)

#### **ХАВРОНЬЯ**

Свинья в театр когда-то затесалась И хрюкает себе — кому хвалу, Кому хулу.

Не за свое взялась, хавронья:

ты зазналась.

Театр не по тебе — ты знай свой задний двор.

дворе

Где, не жалея рыла, Ты с наслажденьем перерыла Навоз и сор.

Какой ты знаешь толк в искусстве,

Ушам твоим понять их не дано;

Ушам твоим понять их не дано; В твоих заметках и сужденьях

И брань и похвала — все хрюканье одно. В роскошный тот цветник, где в изобилье милом

По вкусам и глазам разбросаны цветы. Незваная, с своим поганым рылом Не суйся ты.

И в розе прелесть есть, и прелесть есть в лилее. —

Та яркостью берет, а эта чистотой. Соперницы ль они? Одна ль другой

милее? Нет нужды! Радуйтесь и тою и другой. Но мой совет цветам: гнать от себя

хавронью И хрюканьем ее себя не обольщать; Она лишь может их обдать своею вонью И грязною своей щетиной замарать.

(1845)

#### ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

Я знал давно, что подл Фиглярин. Что он поляк и русский сплошь, Что завтра будет он татарин, Когда б за то ему дать грош; Я знал, что пошлый он писатель, Что усыпляет он с двух строк, Что он доносчик, и предатель, И мелкотравчатый Видок: Что на все мерзости он падок, Что совесть в нем - истертый знак. Что он душой и рожей гадок, Но я не знал, что он дурак. Теперь и в том я убедился: Улика важная. Нахал. Спасибо, сам проговорился И в глупости расписку дал. Сказал я как-то мимоходом, И разве в бровь, не прямо в глаз, Что между авторским народом Шпионы завелись у нас: Что там, где им изменит сила С лица на недруга напасть, Они к нему подходят с тыла И за собою тащат в часть; Что страшен их не бой журнальный, Но что они опасны нам, Когда жандарм или квартальный В их эпиграммах пополам. Ему смолчать бы, как смолчали Другие, закусив язык. Не все ж бы тотчас угадали, Кто целью был моих улик. Но он не вытерпел, ответил И сдуру ясно доказал. Что хоть в кого бы я ни метил. А прямо в лоб ему попал.

1845

# КАРИКАТУРА

Даром что из влажных недр Словно гриб вскочил Петрополь, Здесь — с востока древний кедр И с полудня — стройный тополь.

Наши дачи хороши: Живописные созданья! Одного в них нет — души, Жизни теплого дыханья.

Блещет жизнью, а мертво, Всё насилье, не свобода, Всё работа, мастерство, Рукодельная природа.

Что-то словно лес кругом, Что-то вроде солнца, что-то Смотрит пестрым цветником, А на деле — всё болото.

Загляденье близь и даль, всё Рюйсдалева картина! Но Рюйсдаль, хоть и Рюйсдаль, Не природа, а холстина.

Декорация для глаз, Обольщенных чувств приманка: Что лицем, то напоказ, Но зато что за изнанка!

Светел день, но подождем — Бог пока дает нам вёдро, Что-то будет под дождем, Как польются с неба вёдра!

Всё обхватит влажный мрак, Полиняет, перемокнет, И сбежит натертый лак, И цветущий блеск поблекнет. Киснет в слякоте, в воде Всё, что было так роскошно, И так гадко всё везде, Что самим лягушкам тошно.

Каково же людям? Жаль, Но пожди еще немножко, И хваленый твой Рюйсдаль Будет мокрою ветошкой.

30 августа 1845 Каменный остров

К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный. В живых ни одного он друга не найдет; Зато, когда из лиц почетных кто умрет, Клеймит он прах его своею дружбой грязной.

— Так что же? Тут расчет: он с прибылью двойной, Презренье от живых на мертвых вымещает, И, чтоб нажить друзей, как Чичков другой,

Он души мертвые скупает. Январь 1845

## РИМ

Рим! Всемогущее, таинственное слово, И вековечно ты, и завсегда ты ново! Уже во тьме времен, почивших мертвым сном, Звучало славой ты на языке земном. Народы от тебя, волнуясь, трепетали, тобой исписаны всемирные скрижали; и человечества след каждый, каждый шаг Стезей трудов, и жертв, и опытов, и благ, и доблесть каждую, и каждое стремленье Мысль светлую облечь в высокое

служенье,

Все, что есть жизнь ума, все, что души есть страсть, — Искусство, мужество, победа, слава,

власть — власть — власть — власть — Все выражало ты живым своим глаголом, И было ты всего великого символом. Мири превний и его миладая красота И возмужавший мир под знаменем креста,

С красою строгою и правственным порядком,

Не на тебе ль слились нетленным

отпечатком?

Державства твоего свершились времена; Другие за тобой слова и имена, Мирского промысла эрудья и загадки, И волновали мир, и мир волнуют шаткий. Уж не таншь в себе, как в урне роковой, Ты жребиев земли, покорной пред тобой, И человечеству, в его стремленье новом, Звучишь преданьем ты, а не насущным

словом.

В тени полузакрыт всемирный великан: И форум твой замолк, и дремлет Ватикан. Но избранным душам, поэзией обильным, И пыне ты еще взываещь гласом сильным. Нельзя — хоть между слов —

тебя упомянуть,

Хоть мыслью по тебе рассеянно скользнуть, Чтоб думой скорбною, высокой и спокойной Не обдало души, понять тебя достойной. (1846)

\* \* \*

Наш век нас освещает газом Так, что и в солнце нужды нет: Парами нас развозит разом Из края в край чрез целый свет.

А телеграф, всемирный сплетник И лжи и правды проводник, Советник, чаще злой наветник, Дал новый склад нам и язык.

Смышлен, хитер ты, век. Бесспорно! Никто из братии твоей, Как ты, не рыскал так проворно, не зажигал таких оглей.

Что ж проку? Свесть ли без пристрастья Наш человеческий итот? Не те же ль немощи, несчастья И дрязги суетных тревот?

Хотя от одного порока Ты мог ли нас уврачевать? От злых страстей, от их потока Нас в пристань верную загнать?

Нес каждым днем ли злость затейней, И кровь не льется ль на авось, В Америке, да и в Гольштейне, Где прежде пиво лишь лилось?

Болезни сделались ли реже? Нет, редко кто совсем здоров, по-прежнему — болезни те же, И только больше докторов.

И перестали ль в век наш новый, Хотя и он довольно стар, Друг другу люди строить ковы, Чтобы верней нанесть удар? И люди могут ли надежно Своим день завтрашний считать, От' правды отличить, что ложно, И злом добра не отравлять?

А уголовные палаты Вложить в ножны закона меч? От нот и грамот дипломаты Чернил хоть капельку сберечь?

Нет! Так же часты приговоры, Депешам так же счета нет: И все же не уймутся воры, И мира не дождется свет.

Как ты молвой ни возвеличен, Блестящий и крылатый век! Все так же слаб и ограничен Тобой вскормленный человек.

Уйми свое высокомерье, Не будь себе сам враг и льстец: Надменность — то же суеверье, А ты — скептический мудрец.

Как светоч твой нам ни сияет, Как ты ни ускоряй свой бег, Все та же ночь нас окружает, Все тот же темный ждет ночлег.

Сентябрь 1841, 1848

#### **ТРОПИНКА**

Когда рассеянно брожу без цели, куда глаза глядят и не глядят, и расстилаются передо мной на все четыре стороны свободно простор, и даль, и небосклон широкой, как я люблю нечаянно набресть на скрытую и узкую тропинку, Пробитую средь жатвы колосистой! Кругом меня волнами золотымя Кольшегся колосьев зыбких море, И свежею головкой васильки Мне светятся в его глубоком лоне, как яхонтом блистающие звезды.

Картиной миловидною любуясь, Я в тихое унынье погружаюсь, И на меня таинственно повеет Какой-то запах милой старины; Подъятые неведомою силой С глубокого, таинственного дна, В душе моей воспоминаний волны Потоком свежим блещут и бегут; И проблески минувших светлых дней По лону рамяти моей уснувшей Скользят — и в ней виденья пробуждают. Так в глубине небес, порою летней, Когда потухнет ярко-знойный день, Средь тымы ночной зарница затрепещет, И вздрогнет тьма, обрызганная блеском.

Таинственно во мне и предо мной Минувшее слилося с пастоящим; И вижу ли иль только вспоминаю И чувством ли иль памятью живу, В моем немом и сладком обаянье Отчета дать себе я не могу.

Мне кажется. что по тропинке этой не в первый раз брожу, что я когда-то Играл на ней младенцем беззаботным, что юношей, тревог сердечных полным, влачил по ней тоскующие думы, незрелые и темные желанья, и радости, и слезы, и мечты. Передо мной не та же ль жатва зрела? не так же ли волнами золотыми Она кругом, как море, трепетала, и, яхонтом блестающие звезды, не те же ли светлеля мне цветы?

О, как любовь твоя неистощима, Как неизменно свежи, вечио новы Дары твои, всещедрая ирирода! В их роскоши, в их неге, в изобилье нет бедственной отравы пресыщенья, и на одном твоем цветущем лоне не старится и чувством не хладеет С днем каждым увядающий печально, К угратам присужденный человек. Едва к тебе с любовью прикоснешься, и свежесть первобытных впечатлений по чувствам очерствевшим разольется, и мягкостью и теплотою прежней Размежится унылая душа.

Сердечные преданья в нас не гаснут, — Как на небе приметно иль незримо Неугасимою красою звезды Равно горят и в вёдро и в ненастье. Так и в душе преданья в нас не гаснут; Но облака житейских непогол От наших чувств их застилают мраком, И только в ясные минуты жизни, Когла светло и тихо на душе, Знакомые в милые виденья На дне ее отыскиваем мы.

И предо мной разодралась завеса, Скрывавшая минувшего картину, И все во мне воскресло вместе с нею, И все внезапно в жизни и в природе Знакомое значенье обрело. И светлый день, купающийся мирно В прозрачной влаге воздуха и неба, И с тесною своей тропинкой жатва, И в стороне младой сосновой рощей Увенчанный пригорок — есть на все В душе моей сочувствие и отзыв; И радостно, в избытке чувств и жизни, Я упиваюсь воздухом и солнцем, И с жадностью младенческой кидаюсь На яркие и пестрые цветы. Но этими цветами, как бывало, Не стану я уж ныйе украшать Алтарь моих сердечных поклонений, Из них венки не соплету кумирам Моей мечты, слепой и суеверной, Не обовью роскошным их убором Веселой чаши дружеского пира: Мои пиры давно осиротели, И недопитые бокалы грустно Стоят и ждут гостей уж безвозвратных.

Нет, ныне я с смиренным умиленьем Вас принесу, любимые цветы, На тихие могилы милых ближних, Вас посвящу с признательною думой Минувшему и памяти о нем. В те редкие и тайные минуты, Когда светло и тихо на душе И милые, желанные виденья Из сумраков вечерних восстают.

Август 1848 Лесная дача

## СУМЕРКИ

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?

Державин

Когда бледнеет день, и сумрак задымится, И молча на поля за тенью тень ложится, В последнем зареве сгорающего дня Есть сладость тайная и прелесть для меня. Люблю тогда один, без цели, тихим

шагом.

Бродить иль по полю, иль в роще над оврагом. Кругом утихли жизнь и бой дневных

работ;

Заботливому дню на смену ночь идет, И словно к таинству природа приступила И ждет, чтобы зажглись небес

паникадила. Брожу задумчиво, и с сумраком полей Сольются сумерки немой мечты моей. И только изредка звук дальний, образ

смутный По сонному уму прорежет след минутный И мир действительный напомнит мне

чу! Песня звонкая лихого ямщика С дороги столбовой несется. Парень

Поет и правит он своей задорной тройкой. Вот тусклый огонек из-за окна мелькнул, Тут голосов людских прошел невнятный гул.

Там жалобно завыл собаки дай

нестройный — И все опять замрет в околице спокойной. А тут нежданный стих, неведомо с чего, На ум мой налетит и вцепится в него; И слово к слову льнет, и звук созвучья инет.

И леший звонких рифм юлит, поет

и свищет.

Сентябрь 1848 Лесная дача

#### ЗИМА

В дни лета природа роскошно, как дева младая, цветет и радостно денно и нощно Ликует, пирует, поет.

Красуясь в наряде богатом, Природа царицей глядит, Сафиром, пурпуром, златом Облитая, чудно горит.

И пышные кудри и косы Скользят с-под златого венца, И утром и вечером росы Лелеют румянец лица.

И полные плечи и груди всё в ней красота и любовь, и ею любуются люди, и жарче струнтся в них кровь.

С приманки влечет на приманку! Приманка приманки милей! И день с ней — восторг спозаранку, И ночь упоительна с ней!

Но поздняя осень настанет: Природа состарится вдруг; С днем каждым все вянет, все вянет, И ноет в ней тайный ведуг,

Морщина морщину пригонит, В глазах потухающих тьма, Ко сну горемычную клонит, И вот к ней приходит зима.

Из снежно-лебяжьего пуху Спешит пуховик ей постлать, И тихо уложит старуху, И скажет ей: спи, наша мать!

И спит она дни и недели, И полгода спит напролет, И сосны над нею и ели Раскинули темный намет.

И вьюга ночная тоскует И воет над снежным одром, И месяц морозный целует Старушку, убитую сном.

Ноябрь 1848

# песнь на день рождения в. а. жуковского

В этот день дал бог нам друга— И нам праздник этот день! Пусть кругом снега и вьюга И январской ночи тень—

Ты, Вьельгорский, влагой юга Кубок северный напень! Все мы выпьем, все мы вскроем Дно сердец и кубков дно В честь того, кого запоем Полюбили мы давно!

> Будь наш тост ему отраден, И от города Петра Нусть отгрянет в Баден-Баден Наше русское ура!

Он чудесный дар имеет Всех нас спаивать кругом: Душу он душою греет, Ум чарует он умом И волшебно слух лелеет Упоительным стихом. И под старость, духом юный, Он все тот же чародей! Сладкой песнью дышат струны, И душа полна лучей.

Будь наш тост ему отраден, И от города Петра Пусть отгрянет в Баден-Баден Наше русское ура!

Нас судьбы размежевали, Брошен он в чужой конец,

Но нас чувства с ним связали, но он сердцем нам близнец; Ни разлуки нет, ни дали Для сочувственных сердец. нежной дружбы тайной силой и судьбе наперелом В нас заочно — друг наш милый, и мы жизнью сердца — в нем.

> Будь наш тост ему отраден, И от города Петра Пусть отгрянет в Баден-Бадев Наше русское ура!

Тнхо-радостной тоскою В этот час объятый сам, Может статься, он мечтою К нам прильнул и внемлет нам И улыбкой и слезою Откликается друзьям! Радость в нем с печалью спорит, Он и счастлив и грустит, Нашим песням молча вторит И друзей благодарит.

Будь наш тост ему отраден, И от города Петра Пусть отгрянет в Баден-Баден Наше русское ура!

Январь 1849

#### СТЕПЬЮ

(Июнь 1849)

Бесконечная Россия Словно вечность на земле! Едешь, едешь, едешь, Дни и версты нипочем; Тонут время и пространство В необъятности твоей.

Степь широко на просторе Поперек ч вдоль лежит, Словно огненное море Зноем пышет и палит.

Цепенеет воздух сжатый, Не пахнет на душный день С неба ветерок крылатый, Ни прохладной тучки тень.

Небеса, как купол медный, Раскалились. Степь гола. Кое-где пред хатой бедной Сохнет бедная ветла.

С кровли аист долгоногой Смотрит, верный домосед, — Добрый друг семьи убогой, Ов хранит ее от бед.

Шагом, с важностью спокойной Тащат тяжести волы; Пыль метет метелью знойной, Выюгой отненной золы.

Как разбитые палатки На распутни племен— Вот курганы, вот загадки Неразгаданных времен. Пусто все, однообразно, Словно замер жизни дух; мысль и чувство дремлют праздно, Голодают взор и слух.

Грустно! Но ты грусти этой Не порочь и не злословь: От нее в душе согретой Свято теплится любовь.

Степи голые, немые, Всё же вам и песнь, и честь! Всё вы — матушка Россия, Какова она ни есть.

## ночь на босфоре

На луну не раз любовался я, На жемчужный дождь светлых струй ея. Но другой луны, но других небес Чудный блеск раскрыл — новый мир чудес. Не луну я знал — разве тень луны, Красотам ночей в не знал цены.

Я их здесь узнал: здесь сказалось мне Все, что снится нам в баснословном сне. Смотришь— ночь не ночь, смотришь день не день;

Голубой зарей блещет ночи тень. Разглядеть нельзя в голубой дали, Где конец небес, где рубеж земли.

Вспыхнул свод небес под огнем лампад; Всех красавиц звезд не обхватит взгляд, И одна другой веселей горит И на нас милей в нежней глядит. Вот одна звезда из среды подруг Покатилась к нам и погасла вдруг.

Чешуей огня засверкал Босфор, Пробежал по нем золотой узор. Средь блестящих скал великан утес Выше всех чело и светлей вознес. Кипарис в тени серебром расцвел, И блестят верхи минаретных стрел.

Скорлупой резной чуть струю задев, Промелькнул каик. Перл восточных дев Невидимкой в нем по волнам скользит; С головы до ног тканью стан обвит; И, дремотой чувств услаждая лень, Пронеслась она, как немая тень.

Золотые сны, голубые сны Сходят к нам с небес на лучах луны. Негой дышит ночь, что за роскошь в ней! Нет, нигде таких не видать ночей. И молчит она, и поет она, и душе одной ночи песнь слышна.

1849

#### БОСФОР

У меня под окном, темной ночью и днем, Вечно возишься ты, беспокойное море: Не уляжещься ты, и, с собою в борьбе, Словно тесно тебе на свободном просторе.

О. шуми и бушуй, пой и плачь и тоскуй, Своенравный сосел, безумолкное море! Наглялеться мне дай, мне наслушаться лай. Как играешь волной, как ты мыкаешь

rope.

Все в тебе я люблю, жадным слухом ловлю Твой протяжный расиев, воли пробящихся грохот. И подводный твой гул, и твой плеск.

и твой рев. И твой жалобный стон, и твой бешеный XOXOT.

Глаз с тебя не свожу, за волнами слежу: Тишь лежит ли на них, нежно веет ли с юга -Все слидись в бирюзу, но, почуя грозу, Что с полночи летит. - почернеют

с испуга.

Все сильней их испуг, и запрыгают впруг. Как стада диких коз по горам и стремнинам:

Ветер роет волну, ветер мечет волну, И беснуется он но кипящим пучинам.

Но вот буйный уснул; волн смирился разгул. Только шаткая зыбь все еще бродит,

бродит: Море вздрогнет порой, как усталый

Облегчившись от мук, дух с трудом переводит.

Каждый день, каждый час новым зрелищем нас манит в чудную даль голубая равнина: Там, в пространстве пустом, в углубленье морском, Всё — приманка глазам, каждый образ — картина.

Паруса распустив, как легок и красив Двух стихий властелин, величавый и гибкой, Бриг несется орлом средь воздушных равнив, Змий морской, он скользит по поверхности зыбкой,

Закоптив неба свод, вот валит пароход, По покорным волвам он стучит и колотит, Огнедышащий кит, море он кипятит, Бой огромных колес волны в брызги молотит.

Не под тенью густой, над прозрачной волной Собирается птиц сребропёрая стая; Все кружат на лету; то нырнут в высоту, То, спустившись, нырнут, грустный крик испуская,

От прилива судов со всемирных концов Площадь моря кипит многолюдным базаром;

Здесь и север, и юг, запад здесь и восток — Все приносят оброк разнородным товаром.

Вот снуют здесь и там, против воли, по волнам, Челноки, каики вереницей проворной; Лиц, одежд пестрота, всех отродий цвета, Кож людских образцы: белой, смуглой и черной.

Но на лоно земли сон и мраки сошли; Только море не спит и рыбак с ним не праздный; Там на лодках, в тени, загорелись огни, — Оподсалась ночь словно нитью адмазной.

Нет пространству границ! Мыслью падаешь ниц — И мила эта даль, и страшна бесконечность! И в единый глагол Совмещается нам скоротечность

и вечность.

Море, с первого дня ты пленило меня! Как полюбишь тебя— разлюбить нет уж силы;

Опостылит земля, и леса, и поля, Прежде милые нам, после нам уж не милы.

Нужны нам: звучный плеск, разноцветный твой блеск, Твой прибой и отбой, твой простор и свобода;

Ты природы душа! Как ни будь хороша, — Где нет жизни твоей — там бездушна

природа!

1849

#### ПАЛЕСТИНА

Свод безоблачно синий Иудейских небес, Беспредельность пустыни, Одиноких древес, Пальмы, маслины скудной Бесприютная тепь, Позолотою чудной дриь бешущий день.

По степи — речки ясной Не бежит полоса, По дороге безгласной Не слыхать колеса. Только с ношей своею (Что ему зной и труд), Длинно выітянув шею, Выступает верблюд.

Ладия и телега Беспромышленных стран, Он идет до ночлега, Вслед за ним караван Иль, бурнусом обвитый, На верблюде верхом Бедуин сановитый, Знойно-смуглый лицом.

Словно зыбью качаясь, Он торчит и плывет, На ходу подаваясь То назад, то вперед. Иль промчит кобылица Шейха с длинным ружьем, Иль кружится, как птица, Под лихим седоком.

Помянув Магомета, Всадник, встретясь с тобой, К сердцу знаком привета Прикоснется рукой. Полдень жаркий пылает, Воздух — словно огонь; Путник жаждой сгорает И томящийся конь.

У гробницы с чалмою Кто-то вырыл родник; путник жадной душою К хладной влаге приник. Благодегель смиренный! Он тебя от души Помянул, осеженный, В опаленной глуши.

Вот под сенью палаток Быт пустынных племен; Женский склад — отпечаток Первобытных времен. Вот библейского века Верный сколок: точь-в-точь Молодая Ревекка, Вафуялова дочь.

Голубой пеленою Стан красивый сокрыт; Взор восточной звездою Под ресницей блестит. Величаво-спокойно Дева сходит к ключу, Водонос держит стройно, Прижимая к влечу.

В поле кактус иглистый Распускает свой цвет. В дальней тьме — каменистый Аравийский хребет. На вершинах суровых Гаснет день средь зыбей То златых, то лиловых, То зеленых отией.

Чудно блещут картины Ярких красок игрой. Светлый край Палестины! Упоенный тобой, Пред рассветом, пустыней Я несусь на коне Богомольцем к святыне, С детства родственной мне.

Шейх с летучим отрядом — Мой дозор боевой; Виереди, сзади, рядом Вьется пестрый их рой. Недоверчиво взгляды Озирают вокруг: Хищный враг из засады Не пагрянет ли вдруг?

На пути, чуть пробитом Средь разорванных скал, Конь мой чутким копытом По обломкам ступал. Сон под звездным наметом; Запылали костры; Сон тревожит налетом Вой шакалов с горы.

Эпопеи священной Древний мир здесь разверст: Свиток сей неизменный Начертал божий перст. На Израиль с заветом Здесь сошла божья сень; Воссиял здесь рассветом Человечества день.

Край святой Палестины, Край чудес искови! Горы, дебри, равнины, Дни и кочи твои, Внешний мир, мир подспудный, Всё, что было, что есть, — Все поэзии чудной Благодатная весть.

И, в ответ на призванье, Жизнь, горе возлетев, Жизнь — одно созерцанье И молитвы напев. Отблеск светлых видений На душе не угас; Дви святых впечатлений, Позабуду ли вас?

1850

#### проезд через францию в 1851 г.

Когда железные дороги Избороздили целый свет И колымажные берлоги— «Дела давно минувших лет»,

Когда и лошадь почтовая — Какой-то миф, как Буцефал, И кучер, мумия живая, Животным допотопным стал, —

Тогда, хандрою и недугом Страдая, прячась от людей, Я по шоссе тащился цугом В рыдване прадедовских дней,

И, распростившись с брегом финским, Я от родного рубежа Петром Иваньчем Добчинским Достиг местечка Парижа.

Зато на станцию приеду— Что за возня, за беготня? Все смотрят, все ведут беседу Про мой рыдван и про меня.

Я цель всеобщего вопроса: Что за урод тут, что за черт? Жандарм пришел, глядит он косо И строго требует паспорт.

Он весь встревожен: не везу ли К карете пушки я тайком? Не адский ли снаряд? И пули В нем не набиты ли битком?

Не еду ль я мутить Вандею? Коню троянскому под стать,

В карете, может быть, имею Бивакирующую рать?

Из зависти к Наполеону И чтоб потешить англичан, Уж не Вандомскую ль колонну Украл и сунул я в рыдван?

Жандарм пугливыми глазами Бурбоном рад признать меня, Хоть нос мой, знаете вы сами, Совсем бурбонским не родня.

В сарае затерялась сбруя, Все почтальоны на боку, А кони, на траве пируя, Давно в бессрочном отпуску.

Все разбрелось, пришло в упадок; И часто я полсуток жду, Пока не приведут в порядок Всю дожелезную езду.

Что шаг, то новая помеха, И смех и горе! Вовсе нет! Другим смешно, мне ж не до смеха, Я жертвой всех дорожных бед.

Измучился Улисс несчастный; Да и теперь, как вспомню я О вашей «Франции прекрасной», Коробит и тошнит меня.

1851

## масленица на чужой стороне

Здравствуй, в белом сарафане Из серебряной парчи! На тебе горят алмазы, Словно яркие лучи.

Ты живительной улыбкой, Свежей прелестью лица Пробуждаешь к чувствам новым Усыпленные сердца.

Здравствуй, русская молодка, Раскрасавица-душа, Белоснежная лебедка, Здравствуй, матушка зима!

Из-за льдистого Урала Как сюда ты невзначай, Как, родная, ты попала В бусурманский этот край?

Здесь ты, спрая, не дома, Здесь тебе не по нутру; Нет приличного приема, И народ не на юру.

Чем твою мы милость встретим? Как задать здесь пир горой? Не суметь им, немцам этим, Поздороваться с тобой.

Не напрасно дедов слово Затвердил народный ум: «Что для русского здорово, То для немца карачун!»

Нам не страшен снег суровый, С снегом — батюшка-мороз, Наш природный, наш дешевый Пароход и паровоз. Ты у нас краса и слава, Наша сила и казна, Наша бодрая забава, Молодецкая зима!

Скоро масленицы бойкой Закипит широкий пир, И блинами и настойкой Закутит крещеный мир.

В честь тебе и ей Россия, Православных предков дочь, Строит горы ледяные И гуляет день и ночь.

Игры, братские понойки, Настежь двери и сердца! Пышут бешеные тройки, Снег топоча у крыльца.

Вот взвились и полетели, Что твой сокол в облаках! Красота ямской артели Вожжи ловко сжал в руках;

В шапке, в синем полушубке Так и смотрит молоциом, Погопяет закадычных Свистом, ласковым словиом.

Мать дородная в шубейке Важно в розвальнях сидят, Дочка рядом в душегрейке Словео маков цвет горит.

Яркой пылью иней сыплет И одежду серебрит, А мороз, лаская, щиплет Нежный бархатеп ланит.

И белее и румяней Дева блещет красотой, Как алеет на поляне Снег под утренней зарей.

Мчатся вихрем, без помехи По полям и по рекам, Звонко щелкают орехи На веселие зубкам.

Пряник, мой однофамилец, Также тут не позабыт, А наш пенник, наш кормилец Сердце любо веселит.

Разгулялись город, села, Загулялись стар и млад, — Всем зима родная гостья, Каждый масленице рад.

Нет конца веселым кликам, Песням, удали, пирам. Где тут немцам-горемыкам Вторить вам, богатырям?

Сани здесь — подобной дряни Не видал я на веку; Стыдно сесть в чужие сани Коренному русаку.

Нет, красавица, не место Здесь тебе, не обиход, Снег здесь — рыхленькое тесто, Вял мороз и вял народ,

Чем почтят тебя, сударку? Разве кружкою пивной, Да копесчной сигаркой, Да копченой колбасой.

С пива только кровь густеет, Ум раскиснет и лицо; То ли дело, как прогрест Наше рьяное винцо! Как шепнет оно в догадку Ретивому на ушко, — Не поет, ей-ей, так сладко Хоть бы вдовушка Клико!

Выпьет чарку-чародейку Забубенный наш земляк: Жизнь копейка! — Смерть-злодейку Он считает за пустяк.

Немец в мудрецам причислен, Немец — дока для всего, Немец так глубокомыслен, Что провалишься в него.

Но, по нашему покрою, Если немца взять врасплох, А особенно зимою, Немец — воля ваша! — плох.

20 февраля 1853 Дрезден

Поздравить с пасхой вас спешу я, и, вместо красного яйца, портрет курносого слепца Я к вашим ножкам, их целуя, С моим почтеньем приношу И вас принять его прошу. Гостинец мой не очень сладок, — Боюсь, увидя образ мой, Вы скажете: «Куда ты гадок, Любезнейший голубчик мой! Охота ж, й куда некстати, С такою рожею дрянной Себя выказывать в печати!»

Чухонский, греческий ли нос Мне влеплен был? - Не в том вопрос. Глаза ли мне иль просто шели Сульбы благие провертели -И до того мне дела нет! Но если скажет мой портрет. Что я вам предан всей душою, Что каждый день и каждый час Молю, с надеждой и тоскою, Чтоб ваш хранитель-ангел спас Вас от недуга и от скуки -Сидеть и ждать, поджавши руки, Сегодия так же, как вчера, Когда помогут доктора: Что я молю, чтобы с весною Опять босфорской красотою К здоровью, к радостям земли Вы благодатно расцвели; Молю, чтоб к Золотому Рогу Вам случай вновь открыл дорогу. Чтоб любоваться вновь могли Небес прозрачных ярким блеском И негой уноенным днем Там, где в сиянье голубом Пестреют чудным арабеском Гор разноцветных шишаки, Султанов пышные жилища, Саны, киоски, и клапбиша. И минаретные штыки. Там пред Эюбом живописным. Венчаясь лесом кипарисным, Картина чудной красоты Свои раскинула узоры: И в неге цепенеют взоры, И на лушу детят мечты. Там, как ваянья гробовые, И неподвижно и без слов. Накинув на себя покров. Сидят турчанки молодые На камиях им родных гробов. Волшебный край! Шехеразаны Живая сказочная ночь!

Дремоты сердца и услады
Там ум не в силах превозмочь.
Там вечно свежи сновиденья,
Живешь без цели, наобум,
И засыпают сном забвенья
Дней прежних суетность и шум.
Когда все то портрет вам скажет,
Меня чрезмерно он обяжет,
И я тогда скажу не ложь,
что список с подлинником схож.

18 апреля 1853 Дрезден

## АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ

...А стих александрийский?..
Уж не его ль себе я
залучу?
Извилистый, проворный,
длинный; склизкий
И с жалом даже, точная
змея;
Мне кажется, что с ним
управлюсь я.

Пушкин. «Домик в Коломне»

Я, признаюсь, люблю мой стих

александрийский,
Ложится хорошо в него язык российский,
Глагол наш великан плечистый

и с брюшком, Неповоротливый, тяжелый на подъем, И руки что шесты, и ноги что ходули, В телодвижениях неловкий. На ходу ли Пядь полновесную как в землю вдавит

OH -

Подумаешь, что тут прохаживался слон. А если пропустить слона иль бегемота, То настежь растворяй широкие ворота, В калитку не пройдет: не дозволяет чин. Иному слову рост без малого в аршин; Тут как ни гин его рукою расторопной, Но все же не вогнешь в ваш стих

четверостопный. А в нашем словаре не много ль слов

таких, Которых не свезет и шестистопный стих? На усеченье слов теперь пошла опала: С другими прочими и эта вольность пала. В златой поэтов век, в блаженные года, Отцы в подстрижке слов не ведали стыда. Херасков и Княжнин, Петров

и Богданович, Лержавин. Лмитриев и сам Василий

Львович, Как строго ни хранил классический устав, Не клали под сукно поэту данных прав. С словами не чинясь, так поступали

и Шекспир, и Клопшток, Камоэнс,

Ариосто, И от того их стих не хуже — видит бог, — Что здесь и там они отсекли лишний слог. Свободой дорожа, разумное их племя Не изменило им и в нынешнее время. Но мы, им вопреки, неволей дорожим: Над каждой буквой мы трясемся

Над каждой буквой мы трясемся и корпим И, отвергая силонь наследственные

льготы, Из слова не хотим пожертвовать ноты. А в песнях старины, в сих свежих

Преданьях, в отзывах сочувствий нам родных, Где звучно врезались наш дух и склад народный, Где изливается душа струей свободной, Что птица божия, — свободные певцы Счастливых вольностей нам дали

образцы.

Их бросив, отдались мы чопорным французам

И предали себя чужеязычным узам. На музу русскую, полей привольных дочь, чтоб красоте ее искусственно помочь, Надели мы корсет и оковали в цепи Ее, свободную, как ветр свободной степи. Святая старина!

И то сказать, тогда. Законодатели и дома господа, Не ведали певцы журнальных гог-магогов; Им не страшна была указка педагогов, Которые, другим указывая путь, Не в силах за порог ногой перешагнуть И, сидя на своем подмостке, всенародно Многоглагольствуют обильно и бесплодно. Как бы то ни было, но с нашим словарем Александрийский стих с своим шестериком Для громоздких поклаж нелишняя

упряжка. И то еще порой он охает, бедняжка,

и то еще порои он охает, осдижжа, и если бы к нему на выручку подчас Хоть пару или две иметь еще в запас (Как на крутых горах волами на подмогу Вывозят экипаж на ровную дорогу), не знаю, как другим, которых боек стих и вывезть мысль готов без нужды в подставных.—

но стихоплетам, нам — из дюжинного

круга, тать была б

В сих припряжных волах под стать была б услуга. Известно: в старину российский грекофил Гекзаметр древнего покроя обновил, Но стлазил сам его злосчастный

Третьяковский; Там Гнедич в ход пустил, и в честь возвел Жуковский. Конечно, этот стих на прочих не похож;

Он поместителен, гостеприимен тож, И многие слова, величиной с Федору, Находят в нем приют благодаря простору. Битв прежних не хочу подпять и шум

и пыль; Уж в общине стихов гекзаметр не бобыль: Уваров за него сражался в поле чистом И с блеском одержал победу

над Капинстом. Под бойкой стычкой их (дошел до нас рассказ) Беседа, царство сна, проснулась в первый раз.

Я знаю, что о том давно уж споры стихли, А все-таки спрощу: гекзаметр, полно.

стих ли? Тень милая! Прости, что дерзко и шутя Твоих преклонных лет любимое дитя

Злословлю. Но не твой гекзаметр, сердцу милый, Пытаюсь уколоть я эпиграммой хилой.

пытанось укологь и эни раммой хилои. Гекзаметр твой люблю читать и величать, Как все, на чем горит руки твоей печать. Особенно люблю, когда с слепцом всездячим всездячим

Отважно на морях ты, по следам горячим Улисса, странствуешь и кормчий твой Омир

В гекзаметрах твоих нас вводит в новый мир.
Там свежей древностью и жизнью

первобытной С природой заодно, в сени ее защитной Все дышит и цветет в спокойной красоте. Искусства не видать: искусство —

В простоте: Гекзаметру вослед — гекзаметр жизнью

полный.

Так, в полноводие реки широкой волны

Свободно катятся, и берегов краса,

И вечной прелестью младые небеса

Рисуются в стекле прозрачности

прохладной: Не налюбуенься картиной ненаглянной.

Наслушаться нельзя поэзин твоей. Мир внешней красоты, мир внутренних страстей.

Рой помыслов благих и помыслов

порочных.

Лействительность и сны видений. нам заочных. Из области мечты приветный блеск

Вся жизнь как есть она, весь человек как

В твоих гекзаметрах, с природы верных сколках

(И как тут помышлять о наших школьных толках?).

Все отражается, как в зеркале живом. Твой не читаещь стих. - живещь с твоим стихом.

Пля нас стихи твои не мерных слов таблипа:

Звучит живая речь, глядят живые лица, Всё так! Но, признаюсь, по рифме я **FDVIIIV** 

И по опушке строк ее с тоской ишу. Так дети в летний день, преследуя забавы, Порхают весело тропинкой вдоль лубравы.

И стережет и ждет их жадная рука То красной ягодки, то пестрого цветка. Так, признаюсь, мила мне рифма-

побрякушка.

Детей до старости веселая игрушка. Аукаться люблю я с нею в темноту. Нечаянно ловить шалунью на лету »И по кайме стихов и с прихотью

и с блеском Ткань укращать свою игривым арабеском.

Мне белые стихи - что дева-красота, Которой не цветут улыбкою уста.

П. Вяземский

А может быть, и то, что виноград мне кисел, Что сроду я не мог сложить созвучных чисел В гекзаметр правильный, — что, на мою беду, Знать, к ямбу я прирос и с ямбом в гроб сойду.

7 мая 1853 Дрезден

# ночью на железной дороге между прагою и веною

Прочь Людмила с страшной сказкой Про полночного коня! Детям будь она острасткой, Но путать ей не меня.

Сказку быль опередила В наши опытные дни: Огнедышащая сила, Силам адовым сродни,

Нас уносит беспрерывно Сквозь ущелья и леса, Совершая с нами дивно Баснословья чудеса.

И меня мчит ночью темной Змий — не змий и конь — не конь, Зверь чудовищно огромный, Весь он пар, и весь огонь!

От него, как от пожара, Ночь вся заревом горит, И сквозь мглу, как божья кара, Громоносный, он летит. Он летит неукротимо, Пролетит — и нет следа, И как тени мчатся мимо Горы, села, города.

На земле ль встает преграда под землей он путь пробьет, И нырнет во мраки ада, И как встрепанный всплывет.

Зверю бесконечной снедью Раскаленный уголь дан. Грудь его обита медью, Голова — кипучий чан.

Род кометы быстротечной, По пространностям земным Хвост его многоколечный Ллинно тянется за ним.

Бьют железные копыта По чугунной мостовой. Авангард его и свита— Грохот, гул, и визг, и вой.

Зверь пыхтит, храпит, вдруг свистнет Так, что вздрогнет все кругом, С гривы огненной он вспрыснет Мелким огненным дождем,

И под ним, когда громада Мчится бурью быстроты, Не твоим чета, баллада: «С громом зыблются мосты».

Мертвецам твоим, толпами Вставшим с хладного одра, Не угнаться вслед за нами, Как езда их ни скора.

Поезд паш не оробеет, Как ни ной себе петух; Мчится— утра ль блеск алеет, Мчится— блеск ли дня потух. В этой гонке, в этой скачке— Всё вперед, и всё спеша— Мысль кружится, ум в горячке, Задыжается душа.

Приключись хоть смерть дорогой, Умирай, а все лети! Не дадут душе убогой С покаяньем отойти.

Увлеченному потоком Страшен этот, в тьме ночной, Поединок с темным роком, С неизбежною грозой.

Силой дерзкой и крамольной человек вооружен; Непасытной, своевольной Страстью вечно он разжен.

Бой стихий, противоречий, Разногласье спорных сил — Все попрал ум человечий И расчету подчинил.

Так, ворочая вселенной Из страстей и из затей, Забывается надменный Властелин немнотих дней.

Но безделка ль подвернется, Но хоть на волос один С колеи своей собьется наш могучий исполин, весь расчет, вся мудрость века нуль да нуль, все тот же нуль, И ничтожность человека В прах летит с своих ходуль. И от гордых снов науки пробужденный, как ни жаль, он, безногий иль безрукий, Поплетется в госпиталь. Май 1853

#### **ЗОННЕНШТЕЙН**

Прекрасен здесь вид Эльбы величавой, Роскошной жизнью берега цветут, По ребрам гор дубрава за дубравой, За видлой видла, летних нег приют.

Везде кругом из каменистых рамок Картины блещут свежей красотой: Вот на утес перешагнувший замок К главе его прирос своей пятой.

Волшебный край, то светлый, то угрюмый! Живой кипсек всех прелестей земли! Но облаком в душе засевшей думы Согнать, развлечь с души вы не могли.

Я предан был другому впечатленью, — Любезный образ в душу налетал, Страдальца образ — и печальной тенью Он красоту, природы омрачал.

Здесь он страдал, томился здесь когда-то, Жуковского и мой душевный брат, Он, неснями и скорбью наш Торквато, Он, заживо познавший свой закат.

Не для его очей цвела природа, Святой глагол ее пред ним немел, Здесь для него с лазоревого свода . Весслый день не радостью горел.

Он в мире внутреннем ночных видений Жим взаперти, как узинк средь тюрьмы, И был он мертв для внешних ппечатлений, И божий мир ему был царством тьмы.

Но видел он, но ум его тревожил, Что созидал ума его недуг; Так, бедный, здесь лета страданья

прожил, Так и теперь живет несчастный друг.

Июль 1853 На пароходе

#### **BACTER**

Что за бури прошли, Что за чудо здесь было? Море ль здесь перерыло Лоно твердой земли?

Изверженье ли ада Сей гранитный хаос? На утесе — утес, На громаде — громада!

Все здесь глушь, дичь и тень! А у горных подножий Тих и строен мир божий, Улыбается день;

Льется Эльба, сияя, Словно зеркальный путь, Словно зыбкую ртуть Полосой разливая.

Рек и жизнь, и краса — По волнам лодок стая Мчится, быстро мелькая, Распустив паруса.

Вот громадой плавучей Пропыхтел пароход, Неба яхонтный свод Закоптил дымной тучей;

Бархат пестрых лугов, Храмы, замки, беседки И зеленые сетки Виноградных садов;

Жатвы свежее злато, Колыхаясь, горит; Все так чудно глядит, Все так пышно, богато! Там — в игривых лучах Жизни блеск, скоротечность; Здесь — суровая вечность На гранитных столпах.

# ПЕТР I В КАРЛСБАЛЕ

Великий Петр, твой каждый след Для сердца русского есть памятник священный, И здесь, средь гордых скал, твой образ незабвенный Встает в лучах любви, и слевы, и побед. Нам святы о тебе преданья вековые, Жизнь русская тобой еще озарена, И памяти твоей, Великий Петр, верна Твоя великая Россия!

Май 1853

#### ВЕНЕЦИЯ

Город чудный, чресполосный — Суша, море по клочкам, — Безлошадный, бесколесный, Город — рознь всем городам! Пешеходу для прогулки Сотви мостиков сочтешь; Переулки, — В их мытарствах пропадешь.

Вместо улиц — коридоры, Где народ валит гуськом, Здатья — мраморные горы, Изваянные резцом. Здесь — прозрачные дороги, И в их почве голубой Отражаются чертоги, Строя город под водой.

Экипажи — точно гробы, Кучера — одни гребцы. Рядом — грязные трущобы и роскошные дворцы. Нищеты, великолепья Изумительная смесь; Заато, мрамор и отрепья: Падшей славы скорбь и спесь!

Здесь живое населенье Меди, мрамора, картин, И прошло их поколенье Сквозь грозу и мрак годин. Живо здесь бессмертьем славы Племя светлых сограждан: Сансовию величавый, тинчореттю, Тициан,

Жиордано, Порденоне, Гвидо Рени, Веронез, — Мир, зачавшийся в их лоне, При австрийцах не исчез. Торжествуя над веками И над злобною враждой, Он цветет еще пред нами Всемогущей красотой.

Здесь лишь статуи да бюсты Жизнь домашнюю ведут; Люди — их жилища пусты — все на площади живут. Эга площадь их казино, Вечный раут круглый год: Убрал заяу Сансовино, Крыша ей — небесный свод.

Здесь с факином правнук дожа, Здесь красавиц рой блестит, Взглядом нежа и тревожа Двор подвластных волокит. Вот аббат в мантилье черной, В нем минувший быт и век; Словно вышел из уборной Принчипессы — имярек.

В круглой шляпке, с водоноском Черноглазая краса; Из-под шляпки черным лоском Блещет тучная коса. Здесь разносчиков ватага, Разной дряни торгаши, И что шаг — то побродяга, Промышляющий гроши.

Тенор здесь хрипит рулады, там скрипит скрипач слепой Так, что все оглохнуть рады, только б дать ушам покой. Кофе пьют, едат сорбети И, свою балуя лень, Юга счастливые дети день. Так проводят праздный день.

Здесь, как в пестром маскараде, Разноцветный караван; Весь восток в своем наряде: Грек — накинув долиман, Турок — феску нахлобуча, И средь лиц из разных стран Голубей привольных куча, А тем паче англичан.

Все они несут под мышкой целый пук карандашей, Телескоп с дорожной книжкой, Проверяя все по ней. Дай им волю — и в Сан-Марко Впишут, не жалея стен, Святотатственно и марко Длинный ряд своих имен.

Если ж при ночном светиле Окуется серебром Базилика, Кампаниле И дворец, почивший сном, И крылатый лев заблещет, И спросовья, при луне, Он крылами затрепещет, Мчась в воздушной вышине,

И весь этот край лагунный, весь волшебный этот мир Облечется ночью лунной В злато, жемчуг и сафир; пред картиной этой чудной Цепенеют глаз и ум—И, тревоги многолюдной позабыв поток и шум,

Ты душой уединишься! Весь ты зренье и любовь, ты глядишь и заглядишься, И глядеть все хочешь вновь, И, всем прочим не в обиду, — Красоту столиц вемных, Златовласую Киприду, Дочь потоков голубых,

Приласкаешь, приголубишь Мыслью, чувством и мечтой, И Венецию полюбишь Без ума и всей душой. Но одно здесь спорит резко С красотою здешних мест: Наложил лихой тедеско На Венецию арест.

Здесь, где дожей память славит Вековечная молва, Тут пятой Горшковский давит Цепью скованного льва; Он и скованный сатрапу Страшен. Всё в испуге ждет: Не подымет ли он лапу? Гривой грозно ль не тряхнет?

Осень 1853

# (ИЗ «ПОМИНОК»)

Поэтической дружины Смелый вождь и исполин! С детства твой полет орлиный Достигал крутых вершин.

Помню я младую братью, Милый цвет грядущих дней; Отрок с огненной печатью, С тайным заревом лучей

Вдохновенья и призванья На пророческом челе, Полном думы и мечтанья, Крыльев наших на земле.

Вещий отрок, отрок славы, Отделившись от других, Хладне смотрит на забавы Шумных сверстников своих.

Но гроза зажжет ли блеском Почерневший пеба свод, Волны ль однозвучным плеском Пробудятся в лоне вод;

Ветром тронутый, тоскуя Запоет ли темный лес, Как Мемнонова статуя Под златым лучом вебес;

За ветвистою палаткой Соловей ли в тьме почной, С свежей негой, с грустью

сладкой.

Изливает говор свой;

Взор красавицы ль случайно Нежно проскользнет на пем, — Сердце разгорится тайно Преждевременным огнем; Чуткий отрок затрепещет, Молча сердце даст ответ, И в младых глазах заблещет Поэтический рассвет.

Там, где царскосельских сеней Сумрак манит в знойный день, где над роем славных теней Вьется царственная тень;

Где владычица полмира И владычица сердец, Притаив на лоне мира Ослепительный венец,

Отрешась от пышной

скуки

И тщеславья не любя, Ум, искусства и науки Угощала у себя;

Где являлась не царицей Пред восторженным певцом, А бессмертною Фелицей И державным мудрецом.

Где в местах, любимых ею, Память так о ней жива И дней славных эпопею Внукам предает молва, —

Там таинственные громы, Словно битв далеких гул, Повторяют нам знакомый Оклик: Чесма

и Кагул.

Той эпохи величавой Блеск еще там не потух, И поэзией и славой Все питало юный дух. Там поэт в родной стихии Стих златой свой закалил, И для славы и России Он расцвел в избытке сил.

Век блестящий переживший, Переживший сам себя, Взор, от лет полуостывший, Славу юную любя,

На преемнике цветущем Старец-бард остановил, О себе вздохнув, — в грядущем Он певца благословил.

Брата обнял в нем Жуковский, И с сочувствием родным, С властью, нежностью отцовской Карамзин следил за ним...

Как прекрасно над тобою Утро жизни рассвело; Ранним лавром, взятым с бою, Ты обвил свое чело.

Свет холодный, равнодушный Был тобою пробужден, И, волшебнику послушный, За тобой увлекся он.

Пред тобой соблазны пели, Уловляя в плен сетей, И в младой груди кипели Страсти Африки твоей.

Ты с отвагою безумной Устремился в быстрину, Жизнью бурной, жизнью шумней Ты пробился сквозь волну.

Но души не опозорил Бурь житейских мутный вал; За тебя твой гений спорил И святыню отстоял.

От паденья, жрец духовный, Дум и творчества залог— Пламень чистый и верховный— Ты в душе своей сберег.

Все ясней, все безмятежней Разливался свет в тебе, И все строже, все прилежней, С обольщеньями в борьбе,

На таинственных сврижалях Повесть сердца ты читал, В радостях его, в печалях Вдохновений ты искал.

1854

#### эперне .

Денису Васильевичу Давыдову

Икалось ли тебе, Давыдов, Когда шампанское я пил Различных вкусов, свойств и видов, Различных возрастов и сил?

Когда в подвалах у Моэта « Я жадно поминал тебя, Любя наездника-поэта, Ла и шампанское любя?

Здесь бьет Кастальский ключ, питая Небаснословною струей; Поэзия — здесь вещь ручная: Пять франков дай — и пей и пой.

Моэт — вот сочинитель славный! Он пишет прямо набело, И стих его, живой и плавный, Ложится на душу светло.

Живет он славой всенародной; Поэт доступный, всем с руки, Он переводится свободно На все живые языки.

Недаром он стяжал известность И в школу все к нему спешат: Его текущую словесность Все поглощают нарасхват.

Поэм в стеклянном переплете В его архивах миллион. Гомер! Хоть ты в большом почете, Что твой воспетый Илион?

Когда тревожила нас младость И жажда ощущений жгла, Его поэма, наша радость, Настольной книгой нам была.

Как много мы ночей бессонных, Забыв все тягости земли, Ночей прозрачных, благосклонных С тобой над нею провели.

Прочтешь поэму — и, бывало, Давай полдюжину поэм! Как ни читай — кажись, все мало, И зачитаешься совсем.

В тех подземелиях гуляя, Я думой ожил в старине. Гляжу: биваком рать родная Расположилась в Эперне.

Лихой казак, глазам и слуху, Предстал мне: песни и гульба! Пьют эпернейскую сивуху, Жалея только, что слаба.

Люблю я русского натуру: В бою эн лев; пробыют отбой— Весельчаку н балагуру И враг все тот же брат родной.

Оставя боевую пику, Казак здесь мирно пировал, Но за Москву, французам в пику, Их погреба он осушал.

Вином кипучим с гор французских Он поминал родимый Дон, И, чтоб не пить из рюмок узких, Пил прямо из бутылок он.

Да и тебя я тут подметил, Мой бородинский бородач, Ты тут друзей давнишних встретил, И поцелуй твой был горяч. Дней прошлых свитки развернулись, Все поэтические сны В тебе проснулись, встрепенулись Из-за душевной глубины. Вот край, где радость льет обильно Виноточивая лоза; И из очей твоих умильно Скатилась пьящая слеза.

1838

#### ПРИПИСКА

Так из чужбины отдаленной Мой стих искал тебя, Денис! А уж тебя ждал неизменный не виноград, а кипарис.

На мой привет отчизне милой Ответом скорбный голос был, Что свежей братскою могилой Дополнен ряд моих могил.

Искал я друга в день возврата, Но грустен был возврата день, И собутыльника и брата Одну я с грустью обнял тень.

Остым поэта светлый кубок, Остым и партизанский меч; Средь благовонных чаш и трубок Уж не кипит живая речь.

С нее не сыплются, как звезды, Огни и вснышки острых слов, И речь ваездника наезды Не совершает на глуппов.

Струей не льется вечно новой Бивачных повестей рассказ Про льды Финляндин суровой, Про огнелышащий Кавказ. Про год, запечатленный кровью, Когда, под заревом Кремля, Пылая местью и любовью, Восстала русская земля,

Когда, принесши безусловно Все жертвы на алтарь родной, Единодушно, поголовно Народ пошел на смертный бой.

Под твой рассказ народной были, Животрепещущий рассказ, Из гроба тени выходили, И блеск их ослеплял наш глаз.

Багратион — Ахилл душою, Кутузов — мудрый Одиссей, Сеславин, Кульнев — простотою И доблестью муж древних дней!

Богатыри эпохи сильной, Эпохи славной, вас уж нет! И вот сошел во мрак могильный Ваш сослуживец, ваш поэт!

Смерть сокрушила славы наши, И смотрим мы с слезой тоски На опрокинутые чаши, На упраздиенные венки.

Зову — молчит припев бывалый; Ищу тебя — но дом твой пуст; Не встретит стих мой запоздалый Улыбки охладевших уст.

Но песнь мою, души преданье О светлых, безвозвратных днях, Прими, Денис, как возлиянье На прах твой, сердцу милый прах!

### матросская песня

Англичане, вы Сгоряча Невы Поклялись испить, Нас взялись избить.

Море ждет напасть — Сжечь грозит синица, И на Русь напасть Лондонскай птица.

Честь мы воздаем Английским матросам, Но дать и вдвоем Нелегко мат россам.

Любит свой Кронштадт Наш морской Никола, В нем морской наш штат Знает богомола.

Бог оборони, Пусть кричат они, Что Кронштадт зажгут, — Примемся за жгут.

И прогоним их, Да прогоны с них Мы же тут сдерем На арак и ром.

Выходи, о рать, Полно вам орать: Тут не до спичей, Пичканных речей.

Выставь свой народ К нам ты на опушки, И зажмут вам рот Наши матки-пушки. Зададим вам пир, А тебя, вампир, Адмирал Непир, Ждет у нас не пир.

Ждет тебя урок, Скрежет, плач и стон, Скажешь: «Уж пророк Этот Пальмерстон!

Он меня подбил, Он же напоил И победных сил Спьяну насулил».

Вот тебе и хмель! В голове шумело, А очнись — эх, мель! И всё дело село.

За цветной подвязкой Сунулся ты к нам, Но в той тепн вязкой Ты увязнешь сам.

Весна 1854

#### СОЗНАНИЕ

Владчмиру Павловичу Титову

Я не могу сказать, что старость для меня Безоблачный закат безоблачного дня. Мой полдень мрачен был и бурями

встревожен, И темный вечер мой весь тучами

обложен.

Я к старости дошел путем родных могил: Я пережил детей, друзей я схоронил. Начну ли проверять минувших дней

Обратно ль оглянусь с томительной

дороги? Везде развалины, везде следы утрат О пройденном пути одни мне говорят.

В себя ли опущу я взор свой безотрадный — Всё те ж развалины, всё тот же пепел

хладный Печально нахожу в сердечной глубине; И там живым плодом жизнь не сказалась

Талант, который был мне дан для приращенья,

для приращенья, Оставил праздным я на жертву нераденья:

Всё в семени самом моя убила лень, И чужд был для меня созревшей жатвы день

Боед без мужества и труженик без веры Победы не стяжал и не восполнил меры, Которая ему назначена была. Где жертвой и трудом подъятые дела? Где воли торжество, благих трудов

начало? Как много праздных дум, а подвигов как мало!

Я жизни таинства и смысла не постиг; Я не сумел нести святых ее вериг, И крест, ниспосланный мне свыше мудрой волей — Как воину хоругвь дается в ратном

поле, — Везумно и грешно, чтобы вольней идти. Снимая с слабых плеч, бросал я по пути. Но догонял меня крест с ношею суровой; Вновь тяготел на мяе, и глубже язвой

Насильно он в меня врастал.

В борьбе слепой Не с внутренним врагом я бился, не с собой:

Но промысл обойти пытался разум шаткой, Но промысл обмануть хотел я, чтоб

украдкой Мне выбиться на жизнь из-под его руки И новый путь пробить, призванью

вопреки. Но счастья тень поймать не впрок пошли усилья,

А избранных плодов несчастья

и, видя дней своих скудеющую нить, Теперь, что к гробу я все ближе

Я только сознаю, что разучился жить, Но умирать не научаюсь.

Лето 1854

#### рябина

Тобой, красивая рябина, Тобой, наш русский виноград, Меня потешила чужбина, И я землячке милой рад.

Любуюсь встречею случайной; Ты так свежа и хороша! И на привет твой думой тайной Задумалась моя душа.

Меня минувшим освежило, Его повеяло крыло, И в душу глубоко и мило Дней прежних запах нанесло.

Все пережил я пред тобою, Все перечувствовал я вновь — И радость пополам с тоскою, И сердца слезы, и любовь.

Одна в своем убранстве алом, Средь обезлиственных дерев, Ты вся обвешана кораллом, Как шен черноглазых дев.

Забыв и озера картину, И снежный пояс темных гор, В тебя, родную мне рябину. Впился мой ненасытный взор.

И предо мною — Русь родная, Знакомый пруд, знакомый дом; Вот и дорожка столбовая С своим зажиточным селом.

Красавицы, сцепивши руки, Кружок веселый заплели, И хороводной песни звуки Перекликаются вдали: «Ты рябинушка, ты кудрявая, В зеленом саду пред избой цвети, Ты кудрявая, моложавая, Белоснежный пух — кудри-цвет твои.

Убери себя алой бусою, Ярких ягодок загорись красой; Заплету я их с темно-русою, С темно-русою заплету косой.

И на улицу на широкую выйду радостно на закате дня, Там мой суженый черноокую, Черноокую сторожит меня!»

Но песней здесь по околотку Не распевают в честь твою. Кто словом ласковым сиротку Порадует в чужом краю?

Нет, здесь ты пропадаень даром, И средь спесивых виниых лоз Не впрок тебя за летним жаром Прихватит молодой мороз.

Потомка новой Элоизы В сей романтической земле, Заботясь о хозяйстве мызы, Или по-здешнему — шале,

Своим Жан-Жаком как ни бредит, Свой скотный двор и сыр любя, — Плохая ключница, не цедит Она наливки из тебя.

В сей стороне неблагодарной, Где ты растешь особняком, Рябиновки злато-янтарной Душистый нектар незнаком. Никто понятья не имеет, Как благодетельный твой сок Крепит желудок, душу греет, Вдыхая сладостный хмелек.

и слава сахарной Коломны В глушь эту также не дошла: Сырам вонючим сбыт огромный, А рам вонючим стила.

Средь здешних всех великолепий Ты, в одиночестве своем, Как роза средь безлюдной степи, Как светлый перл на дне морском.

Сюда заброшенный случайно, Я, горемычный как и ты, Делю один с тобою тайно Души раздумые и мечты.

Так, я один в чужбине дальной Тебя приветствую тоской, Улыбкою полупечальной И полурадостной слезой.

2 ноября 1854

# литературная исповедь

Сознаться должен я, что наши хрестоматы Насчет моих стихов не очень тороваты. Бывал и я в чести; но ныне век другой: Наш век был детский век, а этот

деловой. Но что ни говори, а Плаксин и Галахов, Браковщики живых и судьи славных прахов, С оглядкою меня выводят напоказ, Не расточая мне своих хвалебных фраз. Не мне о том судить. А может быть,

и правы Они. Быть может, я не дослужился славы (Как самолюбие мое ни тарабарь) Попасть в капитул их

и в адрес-календарь, В разряд больших чинов и в круг

чернильной знати, Пониже уголок — и тот мне очень кстати; Лагариам наших дней, светилам наших

Обязан уступить мой личный произвол. Но не о том здесь речь: их прав я

не нарушу; Здесь исповедью я хочу очистить душу; При случае хочу — и с позволенья дам — Я обнажить себя, как праотец Адам. Я сроду не искал льстецов и челядинцев, Академических дипломов и гостинцев, Журнальных милостынь не добивался я; Мне не был журналист ни власть, ни судия;

Похвалят ли меня? Тем лучше! Не поспорю. Бранят ли? Так и быть — я не предамся горю: Хвалам — я верить рад, на брань — я маловео, маловео,

А сам? Я грешен был, и грешен вон из мер.

Когда я молод был и кровь кипела
в жилах,
я тот же кипяток любил искать

в чернилах. Журнальных схваток пыл, тревог

журнальных шум. Как хмелем, подстрекал заносчивый мой ум.

В журнальный цирк не раз, задорный литератор.

На праку выходил, как превний

гладиатор. Я русский человек, я отрасль тех бояр, Которых удальство питало бойкий жар: Любил я - как сказал певец финдяндки

Кулачные бои, как их любили деды, В вреданиях живет кулачных битв пора; Боярин-богатырь, оставив блеск явора И сняв с себя узду приличий и условий, Кидался сгоряча, почуя запах креви. В народную толиу, чтоб испытать в бою Свой жилистый кулак, и прыть, и мощь свою.

Лавно минувших лет дела! Сном баснословным Угасли вы! И нам, потомкам

хладнокровным. Степенным, чопорным, понять вас мулрено. И я был, сознаюсь, бойном кулачным. Но. «Журналов перешед волнуемое поле, Стал мене пылок я и жалостлив стал боле».

Почтенной публикой (я должен бы сказать: Почтенней шей - но в стих не мог ее Sarnath) -Почтенной публикой не очень я забочусь, Когда с пером в руке за рифмами

охочусь. В самой охоте есть и жизнь, и цель своя (В Аксакове прочти поэтику ружья), В самом труде сокрыт источник наслаждений: Источник бьет, кипит - и полон

изменений: Зпесь ввется с квутизны потоком, там,

в тени. Едва журча, змент игривые струи.

Когда ж источник сей, разлитый

по кувшинам,

На потребление йдет — конец картинам! Поэзии уж нет; тут проза целиком! Поэзию люби в источнике самом.

Взять оптом публику — она свой вес имеет. Сей вес перегзнуть один глупец затеет; Но раздробн ее, вся важность пропадет. Кто ж эта публика? Вы, я, он, сей и тот. Здесь Петр Иванович Бобчинский с крестным братом.

Который сам глупец, а смотрит меценатом:

Не кончивший наук уездный ученик, Какой-нибудь NN, оратор у заик; Другой вам наизусть всего Хвостова

скажет, Граф Нулин никогда без книжки спать не ляжет

И не прочтет двух строк, чтоб тут же не заснуть:

Известный краснобай: язык — живая ртуть, Но жаль, что ум всегда на точке

«Фрол Силич», календарь Острожского

изданья, Весь мир ему архив и мумий кабинет; Событий нет ему свежей, как за сто лет, Не в тексте ум его ищите вы, а в ссылке; Минувшего циклоп, он с глазом

на затылке. Другой — что под носом, того не разберет И смотрит в телескоп всё за сто лет

вперед,

Желудочную желчь и свой недуг

печальный в признак гениальный:

Иной на всё и все взирает свысова: Клеймит и вкривь и вкось задорная рука. И все, что любим мы, и все, что русским свято, Пред гением с бельмом черно и виновато. Там причет критиков, пророков и жрецов Каких-то — невдомек — сороковых годов, Родоначальников литературной черни, Которая везде, всилывая в чее вечерний, Когда светилу дня вослед потемь сойдет, Себя дает нам знать из плесени болот. Так далее! Их всехя в стих мой

кто под руку попал, тех внес я наудачу. Вот вам и публика, вот ваше

От них опала вам, от них и торжество. Всё люди с голосом, всё рать передовая, Которая кричит, безгласных увлекая; всё люди на счету, всё общества краса. В один повальный гул их слившись голоса Слывут между людьми судом и общим

Пред ними рад пребыть я с истинным почтеньем, но все ж, когда пишу, скажите, неужель

В Бобчинском, например, иметь себе мне цель?

В угоду ли толпе? Из денег ли писать? Всё значит в кабалу свободный ум отдать. И нет прискорбней, нет постыдней этой доли.

Каж мысль свою принесть на прихоть чуждой воли,

Как выражать не то, что чувствует душа, А то, что принесет побольше барыша. Писателю грешно идти в гостинодворцы И продавать лицом товар свой!

Прозанки должны не бегать за толпой! Я публику люблю в театре и на балах; Но в таинствах души, но в тех живых

началах,

Из коих льется мысль и чувства благодать, Я не могу ее посредницей признать;

Надменность ли моя, смиренье ль мне вожатый—
Не знаю; но молве стоустой и крылатой 
Я лани не платил и не был ей жреном.

И я бы мог сказать, хоть не с таким почетом:

«Из колыбели я уж вышел рифмоплетом» 1.

Безвыходно больной, в безвыходном

От рифмы к рифме я до старости бреду. Отец мой, светлый ум вольтеровской

не полагал, что все поэты скоморохи; Но мало он ценил — сказать им не

Уменье чувствовать и мыслить нараспев. Издетства он меня наукам точным

прочил,
Не тайно ль голос в нем родительский пророчил,
Что случай — злой колдун, что случай —

пестрый шут
Пегас мой запряжет в финансовый хомут
И что у Канкрина в мудреной колеснице

И что у Канкрина в мудреной колеснице Не пятой буду я, а разве сотой спицей: Но не могли меня скроить под свой аршин

Ни умный мой отец, ни умный граф Канкрин; И как вад числами я ни корпел со скукой, Они остались мне тарабарской наукой...

Я не хочу сказать, что чистых муз поборник

i «Au sortir du berceau je begayais des vers», Voltaire.

<sup>(«</sup>Едва выйдя из колыбели, я лепетал стихи». Вольтер (фр.).)

Жить должен взаперти, как схимник иль затворник. Нет, нужно и ему сочувствие людей.

Член общины, и он во всем участник

Ее труды и скорбь, заботы, упованья -С любовью братскою, с желаньем

врачеванья

Все на лушу свою приемлет верный брат, Он ношу каждого себе усвоить рад, И. с сердцем заодно, перо его готово Всем высказать любви приветливое слово. И славу любит он, но чуждую сует, Но славу чистую, в которой пятен нет. И я желал себе читателей немногих, И я искал судей сочувственных и строгих: Пять-шесть их назову - достаточно с меня, Вот мой ареопаг, вот публика моя. Житейских радостей я многих не изведал: Но вместо этих благ, которых бог мне

не дал.

Прузьями щедро он меня вознаградил, и пружбой избранных я горд и счастлив был.

Иных уж не дочтусь: вождей моих

не стало:

Но память их жива: они мое зерцало: Они в трудах монх вторая совесть мне. И вопрошать ее люблю наедине. Их тайный приговор мне служит ободреньем

Иль оставляет стих «под сильным подозреньем».

Поволен я собой, и по серпиу мне трул. Когда сдается мне, что выдержал бы суд Жуковского: когда надеяться мне можно. Что Батюшков, его проверив осторожно, Ему б на выпуск дал свой ценсорский

билет.

Что сам бы на него не положил запрет Счастливый образец изящности афинской, Мой зорко-сметливый и строгий Боратынский; Что Пушкин, наконец, гроза плохих

Пожав бы руку мне, сказал: «Вот это так!»

Но, впрочем, сознаюсь, как детям ни

мирволю, Не часто эти дни мне падают на долю; И восприемникам большой семьи моей

Не смел бы поднести я многих из детей; но муза и теперь моя не на безлюдьи, не упразднен мой суд, есть и живые

судьи, Которых признаю законность и права, Пред когми моя новинна голова. Не выдам их имен нескромным наговором, Боюсь, что и на них посыплется с укором Град перекрестного, журнального огня; Боюсь, что обвинят их злобно за меня В пристандержательстве моей опальной

музы — Старушки, связанной в классические

Старушки, связанной в классические узы, — В смешном потворстве ей, в пристрастии слепом

К тому, что век отпел и схоронил живьем. В литературе я был вольным казаком,—

Талант, ленивый раб, не приращал трудом,

Писал, когда писать в душе слышна потреба, Не силясь звезд хватать ни с полу и ни с неба,

И не давал себя расколам в кабалу, И сам не корчил я вождя в своем углу... 1854?

. . . . .

Моя вечерняя звезда, Моя последняя любовь! На вечереющий мой день Отрады луч пролей ты вновь!

Порою невоздержных лет Мы любим пыл и блеск страстей, но полурадость, полусвет Нам на закате дня милей.

14 января 1855 Веве

Ночью выпал снег. Здорово ль, мой любезнейший земляк? Были б санки да рысак — То-то нагуляться вдоволы но в пастушеском Веве не дается сон затейный, и тоскуешь по Литейной, по застывней льдом Неве.

14 января 1855 Веве

Чуден блеск живой картины: ярко лоснятся вершины, Словно злато на огне; Снег на них под солнцем рдеет, Тонкий пар, струясь, алеет И дымится в вышине.

Окаймившись горной цепью, Озеро стеклянной степью Бездыханно разлилось, И плитами светозарно, То багряно, то янтарно, Раскалилось и зажглось.

Кто бы в слово, в образ чистый Смедо мог сей блеск струистый, Жизнь и свежесть зачерпнуть? Разве кистью — Айвазовский. Разве б мог один Жуковский в свой прозрачный стих вдохнуть.

Начало 1855

## АНГЛИЧАНКЕ

Когда, беснуясь, ваши братья На нас шлют ядры и проклятья И варварами нас зовут, — Назло Джон-Булю и французам, Вы, улыбаясь русским музам, Им дали у себя приют.

Вы любите напев их стройный, Ум русский, светлый и спокойный, Простосердечный и прямой. Язык есть исповедь народа; В нем слышится его природа, Его душа и быт родной.

Крылова стих простой в сильный и поговорками обильный Вы затвердили наизусть; Равно и Пушкина вам милы Мечты, стих звучный, легкокрылый и упоительная грусть.

Умом открытым и свободным Предубежденьям лженародным Не поддались вы на заказ И, презирая вопли черни, В наш лавр не заплетая терний, Не колете нам ими глаз.

Вы любите свою отчизну, Другим не ставя в укоризну, Что и у них отчизна есть. Вам, англичанке беспристрастной, Вам, предрассудкам неподвластной, — Признательность, хвала и честь.

Боясь, чтоб Пальмерстон не сведал И вас за руссицизм не предал Под уголовную статью, Украдкой варварскую руку, Сердечных чувств моих в поруку, Вам дружелюбно подаю.

10 марта 1855 Веве

## на прощанье

Я никогда не покидаю места, Где промысл дал мне смирно провести Дней несколько, не тронутых бедою, Чтоб на прощанье тихою прогулкой не обойти с сердечным умиленьем Особенно мне милые тропинки, Особенно мне милый уголок. Прощаюсь тут и с ними, и с собою. Как знать, что ждет меня за рубежом? Казалось мне — я был здесь застрахован, Был огражден привычкой суеверной От треволнений жизни непадежной и от обид насмешливой судьбы. Здесь постоянно и однообразно, День за день, длилось всё одно сегодия, А там меня в дали неверной ждет Неведенье сомиительного здятра, И душу мие теснит невольный страх. Как в гроб родной с слезами онускаем Мы часть себя, часть лучшую себя, Так, покидая теплое гнездо, Пролетных дней приют богохранимый, Сдается мие, что погребаю я Досугов мирных светлые занятья, И свежесть чувств, и деятельность

все, чем я жил, все, чем жила-душа.

Привычка мне дана в замену счастья. Знакомое мне место - старый друг, С которым я сроднился, свыкся чувством. Которому я доверяю тайны, Подъятые из глубины души И недоступные толпе нескромной. В среде привычной ближе я к себе. Природы мир и мир мой задушевный -Олин с своей красой разнообразной И с свежей прелестью картин своих. Другой — с своими тайнами, глубоко Лежащими на недоступном дне. -Сливаются в единый строй сочувствий. В одну любовь, в согласие одно. Здесь тишина, и целость, и свобода. Там между мною, внутренним и внешним. Вторгается насильственным наплывом Всепоглощающий поток сует, Ничтожных дел и важного безделья. Там к спеху всё, чтоб из пустого -

важно

В порожнее себя переливать.

Когда мой ум в халате, серяще дома, я кое-как могу с собою ладить,

Отыскивать себя в себе самом

И быть не тем, во что нарядит случай,

Но чем могу и чем хочу я быть.

Мой я один здесь цел и ненарушим, А там мы два разрозненные я.

О, будь на вас благословенье свыше, Сень рощей, мир полей и бытия! Да, с каждым летом всё ясней, всё тише, На запад свой склоняясь, жизнь моя Под вашею охраной благосклонной к урочной цели совершает путь, И вечер мирный, свежий, благовонный Даст от дневных тревог мне отдохнуть. Люблю я наш обычай православный; В нем тайный смысл и в нем намек есть принаменты по правый;

Недаром он в почтенье у отцов, поднесь храним у нас в среде семейной: Когда кто в путь отправиться готов, присядет он в тиши благоговейной, Сосредоточится в себе самом и, оградясь напутственным крестом, предаст себя и милых ближних богу, А там бодрей пускается в дорогу.

Не все ль мы странники? Но всем ли нам В путь роковой идти все тем же следом? Сегодня? Завтра? День тот нам неведом. Но свыше он рассчитан по часам. Как ни засиживаться старожилу. Как на земле он долго ни гости. Нечаянно пробьет поход в могилу, И редко кто готов в тот путь идти. Волнуемым житейскою тревогой. Нам, отсталым от братьев, прежде нас Отшедших в путь, - и нам уж близок час. Не лучше ль каждому пред той дорогой Собраться с духом, молча, одному Сойти спокойно в внутреннюю келью И дать остыть житейскому похмелью И отрезвиться страстному уму.

Осень 1855 Лесная дача

#### БЕРЕЗА

Средь избранных дерев — береза Не поэтически глядит; Но в ней — душе родная проза Живым наречьем говорит.

Милей всех песней сладкозвучных — От ближних радостная весть, Хоть пара строк собственноручных, Где сердцу много что прочесть.

Почтовый фактор — на чужбине Нам всем приятель дорогой; В лесу он просек, ключ — в пустыне, Нам проводник в стране чужой.

Из нас кто мог бы хладнокровно Завидеть русское клеймо? Нам здесь и ты, береза, словно От милой матери письмо.

1855?

## БАДЕН-БАДЕН

Люблю вас, баденские тени, Когда чуть явится весна И, мать сердечных снов и лени, Еще в вас дремлет типина;

Когда вы скромно и безлюдно Своей красою хороши И жизнь лелеют обоюдно Природы мир и мир души.

Кругом благоухает радость, И средь улыбчивых картин Зеленых рощей блещет младость В виду развалин и седин. Теперь досужно и свободно Прогулкам, чтенью и мечтам: Иди — куда глазам угодно, И делай, что захочешь сам.

Уму легко теперь — и груди Дышать просторно и свежо; А всё испортят эти люди, Которые придут ужо.

Тогда Париж и Лондон рыжий, Капернаум и Вавилон, На Баден мой направив лыжи, Стеснят его со всех сторон.

Тогда от Сены, Темзы, Тибра Нахлынет стоком мутных вод Разнонародного калибра Праздношатающийся сброд:

Дюшессы, виконтессы, леди, Гурт лордов тучных и сухих, Маркиз Г\*\*\* 1, принцесса В\*\*\* 2, — А лучше бы не ведать их;

И кавалеры-апокрифы Собственноручных орденов, И гофкикиморы, и мифы Мифологических дворов;

И рыцари слепой рулетки За сбором золотых крупиц, Сукна зеленого наседки, В надежде золотых яиц;

Фортуны олухи и плуты, Карикатур различных смесь: Здесь — важностью пузырь надутый, Там — накрахмаленная спесь.

<sup>·</sup> Глаголь. — Ред.

Вот знатью так и пышет личность, А если ближе разберешь: Вся эта личность и наличность — И медный лоб, и медный грош.

Вот разрумяненные львицы И львы с козлиной бородой, Вот доморощенные птицы И клев орлиный наклойной.

Давно известные кокетки, Здесь выставляющие вновь Свои прорвавшиеся сетки И допотопную любовь.

Всех бывших мятежей потомки, Отцы всех мятежей других, От разных баррикад обломки Булыжных буйных мостовых.

Все залежавшиеся в лавке Невесты, славы и умы, Все знаменитости в отставке, Все соискатели тюрьмы.

И Баден мой, где я, как инок, Весь в созерцанье погружен, уж завтра будет — шумный рынок, Дом сумасшедших и притон.

1855?

Поскупясь, судьба талана Не дала мне на зубок: Всюду поздно или рано. Всё некстати, всё не впрок Прихожу и затеваю: Ничего не начинаю После дождичка в четверг. А как раз сажусь в дорогу Перед дождичком в четверг. Я занес в Женеву ногу И судьбы не опроверг: Вот подуло черной бизой С неба, тучами, как ризой, Облаченного кругом. Горы все под капюшоном, И над озером и Роном Волны прыщут кипятком. Не далась мне и Женева. Не всходил на верх Салева По следам Карамзина; Не видал, хоть из окна. Живописного Монблана -Гор царя и великана. Скрылся он вовнутрь тумана: У наря приема нет. И не знает ваш поэт, Как, подъемлясь горделиво На престоле из сребра, Богом созданное диво, Блещет Белая гора.

1855?

Дивлюсь всегда тому счастливцу, Который, чуждый всех забот, Как подобает горделивцу, Самоуверенно живет.

Случайной жизнью, как хозяин, Распоряжаться он привык, нет для него в ней темных танн, что ставят часто нас в тупик.

Он книгу жизни вскользь толкует, всё в ней ему как 6-a - 6a; Он словно сам ее диктует, И пишет набело сульба.

Нет места в нем раздумью, горю, Нет места внутренней борьбе, Пловец, он доверяет морю, А пуще верит сам себе.

Идет вперед, отвагой полный, Надменно выдвигая грудь, А жизнь — уступчивые волны, Пред ним широкий, гладкий путь.

Мудрец он, зоркий и глубокой? Нахал ли, путник ли слепой, Который с крутизны высокой Не чует бездны под собой?

В недоуменье пребываю: Благоговеть ли перед ним Иль сожалеть о чем? Не знаю, Мне сей вопрос неразрешим.

Но как различны в нас понятья, Наш взгляд на жизнь и взгляд его: Мы ощупью, меньшая братья, Впотьмах бредем, страшась всего. Что шаг — в виду Харибды, Сциллы, Что шаг — Иракловы столбы; , всегда под роковою силой Мы внешних случаев рабы.

Вот хоть бы я: давно и даже Давно за срок и зауряд С житейской лямкой я на страже, А все же я плохой солдат.

И виноград и лавр мне зелен; Не раз прострелен был насквозь, А все еще я не обстрелян И не привык твердить: небось.

Напротив, в скуке обоюдной, В кругу безвыходном верчусь И в вечной распре с жизнью трудной Боюсь себя, ее боюсь.

При ясном дне тревогой тайной Я чую в небе облака, Мне в каждой радости случайной Грозит зародышем тоска.

1856?

Остафьево. 26 октября 1857

Приветствую тебя, в минувшем молодея, Давнишних дней приют, души моей

Помпея! Былого след везде глубоко впечатлен — И на полях твоих, и на твердыне стен Хранившего меня родительского дома. Здесь и природа мне так памятно

знакома, З'десь с каждым деревом сроднился, сросся я,

На что ни посмотрю — все быль, все жизнь моя.

Весь этот тесный мир, преданьями богатый,

Он мой, и я его. Все блага, все утраты, Все, что я пережил, все, чем еще живу, — Все чудится мне здесь во сне и наяву. Я слышу голоса из-за глухой могилы; За милым образом мелькает образ

милый...

Нет, не Помпея ты, моя святыня, нет, Ты не развалина, не пепел древних лет, — Ты все еще жива, как и во время оно: Источником живым кипит благое лоно, В котором утолял я жажду бытия. Не изменилась ты, но изменился я. Обломком я стою в виду твоей нетленной Святыни, пред твоей красою неизменной, Один я устарел под ношею годов. Неузнанный вхожу под твой знакомый

Я, запоздалый гость другого поколенья; Но по тебе года прошли без разрушенья; Тобой любуюсь я, какой и прежде знал, Когда с весной моей весь мир мой

расцветал. Всё те же мирные и свежие картины:

Деревья разрослись вдоль прудовой плотины, Пред домом круглый луг, за домом темный сад, Там роща, там овраг с ручьем, курганов ряд—Немая летопись о безымянной битве; Белеет нал прудом пристанише молитве.

Дом божий, всем скорбям гостеприимный дом. Там привлекают взор, далече и кругом, В прозрачной синеве просторной

панорамы, храмы,

Широкие поля, селенья, божьи храмы, Леса, как темный пар, поемные луга И миловидные родные берега Извилистой Десны, Любучи молчаливой, Скользящей вдоль лугов струей своей

ленивой. Здесь мирных поселян приветливый погост. Как на земле была проста их жизнь, так прост

И в матери-земле ночлег их. Мир

глубокой.
Обросший влажным мхом, здесь камень одинокой без пышной похвалы подкупного резца.

Без пышной похвалы подкупного резца, Но детям памятно, где тлеет прах отца. Там деревянный крест, и тот полуразрушен:

Но мертвым здесь простор, но их приют не душен, И светдая весна ласкающей рукой

Дарит и зелень им, и ландыш полевой. Везде все тот же круг знакомых

впечатлений. Сменяются ряды пролетных поколений, Но не меняются природа и душа. И осень тихая все так же хороша. Любуюсь грустно я сей жизнью

полусонной, — полусонной, — бакенный дес без тени благовонной,

Без яркой зелени, убранства летних дней, И этот хрупкий лист, свалившийся с ветвей.

Который под ногой моей мятется с шумом. —

Мне все сочувственно, все пища тайным думам,

Все в ум приводит мне, что осень и моя Оборвала цветы былого бытия. Но жизнь свое берет: на молодом

просторе,
В дни беззаботные, и осень ей не в горе.
Отважных мальчиков веседая орда
Пускает кубари по зеркалу пруда.
Крик, хохот. Обогнать друг друга каждый

И под копъками лед так и звенит

вот ретивая песнь несется вдалеке: То грянет удалью, то вдруг замрет

в тоске,

И светлым облаком на сердце тихо ляжет, И много дум ему напомнит и доскажет. Но постепенно дня стихают голоса. Серебряная ночь взошла на небеса. Все полно тишины, сиянья и прохлады.

Вдоль блещущих столбов прозрачной колоннады

Задумчиво брожу, предавшись весь мечтам:

И зыбко тень моя ложится по плитам — И с нею прошлых лет и милых поколений Из глубины ночной выглядывают тени. Я вопрошам их, прислушиваюсь к ним — И в сердце охзыв есть приветам их

родным.

Как ни придешь к нему, хоть вечером, хоть рано. А у него уж тут и химик, и сопрано. И врач, и педагог, разноплеменный сбор. С задачей шахматной ученый Филидор, Заморский виртуоз, домашний самоучка. С старушкой бабушкой молоденькая виучка: И он на них вперит свой неполвижный Рассеянно, из двух спросить любую рал. Которая должна в балет порхнуть Жизелью, Которой на покой дать в богадельне келью? Поэт, и сказочник, и новый драматург, Пред тем чтоб на себя накликать Петербург. Новорожденных чал ему на сул приносит И детям на зубок его вниманья просит. Несостоятельный журнальный Фигаро. Желающий свое осеребрить перо. С проектом Верхолет, воздушных замков золчий. Простроил ог давно на них запас свой отчий. И ловит по рукам пятьсот рублей взаймы. Чтоб верный миллион нажить к концу SHMH: Крушеньем преданный вражлебных воли прибою. Уязвленный людьми, обманутый сульбою, Кого постигла скорбь, кого людская злость. Тут у него в дому уже почетный гость;

Все ишут близь него движенья и защиты, И настежь дверь его и сердпе всем

OTEDUTH: Наш друг ни от чего, ни от кого.

Всем ближним близок оп, и всем готов помочь.

Разносторонний ум и вместе специальный, и примадоние он, и бабке повивальной Все тайны ремесла готов преподавать, Как будто б сам рожден он петь

и повивать.

Рассеянность его была не беспредельной, В ином был человек и он отменно

дельный. Сочти все дни его: как верный часовой, Он в жизнь не опоздал минутой ни одной На дело доброе, где ум брал сердце

в долю, На лакомый обед, где мог покушать

Педант, он не давал в делах и на пиру Напрасно остывать ни супу, ни добру.

От ранних лет его поэзия вскормила И юный чуткий слух с созвучьями

сроднила. Был некогда ему Державин опекун, А Батюшков поздней игрой волшебных

струн Приветствовал его, младого трубадура, Счастливым баловнем Эрато и Амура.

Кудрявый трубадур стал, нам подобно, стар,

И свежих роз венок, Киприды милый

С кудрями времени рукой свирено скошен, И вместо роз — парик на лысине

взъерошен. Но молодость души, но чувства нежный

Свет Благоухали в нем под стужей поздних лет. Всем возрастам умом и нравом одногодок, В сенате мудрецов, средь юношеских

сходок,

В кругу младых красот он был душой бесед, И вечер без него не вечер был; обед, Не скрашенный его застольным вдохновеньем, Был сух и на душу ложился пресыщеньем...

1857?

## «ИЗ «ОЧЕРКОВ МОСКВЫ»)

Твердят: ты с Азией Европа, Славянский и гатарский Рим, И то. что зрелось до потопа, В тебе еще и ныне зрим.

В тебе и новый мир, и древний; В тебе пасут свои стада Патриархальные деревни У Патриаршего пруда.

Строенья всех цветов и зодчеств, А надписи на воротах — Набор таких имен и отчеств, Что просто зарябит в глазах.

Здесь чудо — барские палаты С гербом, где вписан знатный род; Вблизи на курьих ножках хаты И с огурцами огород.

Поэзия с торговлей рядом; Ворвался Манчестер в Царьград, Паровики дымятся смрадом,— Рай иеги и рабочий ад!

Кузнецкий мост давно без кузниц — Парижа пестрый уголок, Где он вербует русских узниц, Где он сбирает с них оброк.

А тут, посмотришь, — Русь родная С своею древней простотой, Не стертая, не початая, Как самородок золотой.

Русь в кичке, в красной душегрейке, Она, как будто за сто лет, Живет себе на Маросейке, И до Европы дела нет.

Все это так — и тем прекрасней! Разнообразье — красота: Быль жизни с своенравной басней; Здесь хлам, там свежая мечта.

Здесь личность есть и самобытность, Кто я, так я, не каждый мы, чувств подчиненность или скрытность Не заморозила умы.

Нет обстановки хладно-вялой, Упряжки общей, общих форм; Что конь степной, здесь каждый малый Разнуздан на подножный корм.

У каждого свой причуды И свой аршин с своим коньком, Свой нрав, свой толк и пересуды О том, о сем и ни о чем.

Москва! Под оболочкой пестрой Храни свой самородный быт! Пусть Грибоедов шуткой острой Тебя насмешливо язвит,

Ты не смущайся, не меняйся, Веками вылитая в медь, На Кремль свой гордо онирайся И, чем была, тем будь в впредь! Величье есть в твоем упадке, В рубцах твоих истертых лат! Есть прелесть в этом беспорядке Твоих разбросанных палат,

Твоих садов и огородов, Высоких башен, пустырей, С железной мачтою заводов И с колокольнями церквей!

Есть прелесть в дружбе хлебосольной Гостеприимных москвичей, В их важности самодовольной, В игре невинных их затей.

Здесь повсеместный и всегдашний Есть русский склад, есть русский дух, Начать — от Сухаревой башни И кончить — сплетнями старух.

17 мая 1858

## АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВИЧУ ИВАНОВУ

Я видел древний Иордан. Святой любви и страха полный, в его евангельские волны, Купель крещеныя христиан, Я погружался троекратно, Молясь, чтоб и душа моя Ог язв и пятен бытия волиой омылась благодатно.

От оных дум, от оных дней, Среди житейских попечений, Как мало свежих впечатлений Осталось на душе моей! Они поблекли под соблазном И едким холодом сует: Во мне паломинка уж нет, Во мне, давно сосуде праздном.

Краснею, глядя на тебя, Поэт и труженик-художник! Отвергнув льстивых муз треножник И крест единый возлюбя, Святой земли жилец заочный, Ее душой ты угадал, Ее для нас завоевал Своею кистью полномочной.

И что тебе народный суд? В наш век блестящих скороспелок, Промышленных и всяких сделок, Как добросовестен твой труд! В одно созданье мысль и чувство, Всю жизнь сосредоточил ты; Поклонник чястой красоты, Ты свято веровал в искусство.

В избытке задушевных сил, Как схимник, жаждущий спасенья, Свой дух постом уединенья Ты отрезвил, ты окрилил. В искусе строго одиноком Ты прожил долгие года И то прозрел, что никогда Не увидать телесным оком.

Священной книги чудеса Тебе явились без покрова, И над твоей главою снова Разверэлись в славе небеса. Глас вопиющего в пустыне Ты слышал, ты уразумел — И ты сей день запечатлел С своей душой в своей картине.

Спокойно лоно светлых вод; На берегу реки — Предтеча; Из мест окрестных, издалече, К нему стекается народ; Он растворяет упованью Слепцов хладеющую грудь; Уготовляя божий путь, Народ зовет он к покаянью.

А там спускается с вершин Неведомый, смиренный странник: «Грядет он, господа избранник, Грядет на жатву божий сын. В руке лопата; придет время, Он отребит свое гумно, Сберет пшеничное зерно И в пламя бросит злое семя.

Сильней и впереди меня тот, кто идет вослед за мною; Ему — припав к ногам — не стою Я развязать с ноги ремня. Рожденья суетного мира, Покайтесь: близок суд. Беда Древам, растущим без плода: При корве их лежит секира».

Так говорил перед толпой, В недоуменье ждавшей чуда, Покрытый кожею верблюда Посланник божий, муж святой, В картине, полной откровенья, Все это передал ты нам, Как будто от Предтечи сам Ты принял таниство крещенья.

30 июня 1858

## ДРУГУ СЕВЕРИНУ

От детских лет друзья, преданьями

родные,

На опустевшем поле боевом,
Мы уцелевшие от боя часовые,
Стоим еще с тобою под ружьем.
Теченьем волн своих нас время разлучило;
Когда же сердце в нас подернется тоской
И тень вечерняя сменяет дня светило,
Мы окликаемся с тобой.

20 сентября 1858 Карловары

#### ЖЕЛАНИЕ

Не искушай меня без нужды... Боратынский

Как в беззащитную обитель Вошедший нагло тать ночной, Желанье, хитрый искуситель, Довольно ты владело мной.

Протей, всегда разнообразный, во все приманки красоты, во все мечты, во все соблазны волнебно облекалось ты.

Меня влекло ты, уносило, Как там рассудок ни грози; Вдали все так казалось мило, Все было приторно вблизи.

Довольно раб твой безоружный Тебе игралищем служил. В душе усталой и недужной Уж нет порывов, нет уж сил.

Давно твое их точит жало, Давно исчерпан ключ страстей; Мою ты алчность раздражало, Но пищи не давало ей.

Всегда искал я целей новых И не достиг ни до одной; Ценою опытов суровых Я дослужился на покой.

Но смертный слаб, он малодушен, Он суеверен, — вновь могу Невольно быть тебе послушен, Тебе, любезному врагу. Мне страшно думать, что, безумный, Желать еще способен я, что в море, под погодой шумной, Моя сорвется ладия.

Молю: улыбкой вероломной Не растравляй заснувших ран, Не вызывай из бездны темной Снов, обличивших свой обман.

Бесплодны будут заклинанья; Отстань, не искушай меня; В одном отсутствии желанья Хочу провесть остаток дня.

28 ноября 1858 Ницца

### лорогою

Я на себя сержусь и о себе горюю. Попутал грех меня оставить сень ролную. Родных привычек нить прервать. пуститься в путь. Чтоб тёмно где-нибудь искать

чего-нибуль Счастливый уголок моей уютной дачи. Посуг — я променял на почтовые клячи, На душную тюрьму, на мальпост: то-то пост

И пытка! Скорчен в крюк мой перегнутый DOCT. Торчу я кое-как на беспокойной лавке:

Кажись, я и один, а тесно, словно в павке.

Прет в спину, в ноги прет - и божьего Так гонит день и ночь почтовая гоньба,

Уж тут не до еды. К тому ж и слава богу! -

Затем что нечего и есть во всю дорогу. Тем лучше! Заодно - страдать, так уж страдай. А между тем хоть сыт, хоть нет, но пыль

глотай. И это мы зовем в литературном слоге:

Свободной птичкою блаженствовать в дороге. Блаженство хоть куда! Грешно сказать.

что ад:

Чистилищем назвать искус я этот рад. Когда б гостиницы немного были чише. А не ручных зверков любимое жилище. Пойдет ли до того затейливый наш век, Который много снял оков с нас и опек. Чтоб перебрасывать и нас по телеграфу В Неаполь из Москвы, из Петербурга в Яфу?

Лотоле ни на шаг из дому никуда. С поэзией своей приелась мне езда.

Что может быть милей родимого гнезда. Стола рабочего и кабинетных кресел. Где дома, без колес и без паров и весел. На коврик-самолет вскочив, как Ариэль. Летим себе легко за тридевять земель. Довольно землю я изъездил, а с порога Вилнеется вблизи другая мне дорога. Которою меня отправят на погост: А там и этого еще тесней мальпост.

1858?

# вечер в ницце

По взморью я люблю один бродить, глазея. Особенно мила мне тихая пора, Когда сгорает день, великоленно рдея Под пурпурным огнем небесного костра.

Уж замер гам толпы, шум жизни, визг шарманок, Пустеет берег: он очищен, он заснул; И пеших англичан, и конных англичанок Последний караван уж в город повернул.

В прозрачном сумраке все постепенно тонет, Утих мятежных волн междоусобный бой;

И только изредка чуть вздрогнет, чуть За зыбыю зыбы, волна за сонною волной.

Куда рассеянно ни поведу глазами, Везпе волшебный ряд пленительных картин: Там берег Франции красуется горами

И выпуклой резьбой узорчатых вершин.

На оконечности приморского изгиба, Гле каменная грудь дает отпор волнам. Вот свой маяк зажгла красивая Антиба -В пустыне столб огня кочующим пловцам.

И злесь ему в ответ святого Иоанна Маяк вонзил во тьму свой пламень подвижной -То вспыхнет молнией из дальнего тумана, То пропадет из глаз падучею звездой,

Так манит нас звезда належды, то светлея. То спрятавшись от нас, то улыбаясь Так дева робкая, пред юношей краснея,

Желает выразить и скрыть свою любовь.

10 февраля 1859

#### ФЕРНЕЙ

Гляжу на картины живой панорамы. И чудный рисунок и чудные рамы! Не знаешь — что горы, не знаешь — что тучи:

Но те и другие красою могучей Вдали громоздятся по скатам небес.

Великий художник и зодчий великой Дал жизнь сей природе, красивой

и дикой.
Вот радуга пышно сквозь тучи блеснула,
Широко полнеба она обогнула
И в горы краями дуги уперлась.

Любуюсь красою воздушной сей арки: Как свежие краски прозрачны и ярки! Как резко и нежно слились их оттенки! А горы и тучи, как зданья простенки, За аркой чернеют в глубокой дали.

На ум мне приходит владелец Фернея: По праву победы он, веком владея, Спасаясь под тенью спокойного крова, Владычеством мысли, владычеством слова, Царь, волхв и отшельник, господствовальностью здесь.

Но внешнего мира волненья и грозы, Но суетной славы цветы и занозы, Всю мелочь, всю горечь житейской тревоги, Талантом богатый, покорством убогий, С собой перенес он в свой тихий приют.

И, на горы глядя, спускался он ниже:
Он думал о свете, о шумном Париже;
Карая пороки, ласкал он соблазны;
Царь мысли, жрец мысли, свой скипетр
алмазный,
Венец свой нечестьем позорил и он.

Паря и блуждая, уча и мороча, То мудрым глаголом гремя иль пророча, То злобной насмешкой вражды

и коварства, Он, падший изгнанник небесного царства, В сосуд свой священный отраву вливал.

Страстей возжигатель, сам в рабстве

у страсти, Не мог покориться мирительной власти Природы бесстрастной, разумно-спокойной, С такою любовью и роскошью стройной Пред ним расточавшей богатства свои.

Не слушал он гласа ее вдохновений: И дня лучезарность, и сумрака тени, Природы зерцала, природы престолы, Озера и горы, дубравы и долы— Всё мертвою буквой немело пред ним.

И, Ньютона хладным умом толкователь, Всех таинств созданья надменный

искатель, С наставником мудрым душой умиленной Не падал с любовью пред богом

вселенной, Творца он в творенье не мог возлюбить.

А был он сподвижник великого дела: Божественной искрой в нем грудь

но дикие бури в груди бушевали, Но гордость и страсти в пожар раздували Ту искру, в которой танлась любовь.

Но бросить ли камень в твой вецел

остылый, Боец, в битвах века растративший силы? О нет, не укором, а скорбью глубокой О немощах наших и в доле высокой Я, грешника славы, тебя помяну!

1859

Послушать: век наш — век свободы, А в сущность глубже загляни — Свободных мыслей коноводы Восточным деспотам сродни.

У них два веса, два мерила. Двоякий взгляд, двоякий сул: Себе дается власть и сила, Своих наверх, других под спуд.

У них на все есть лозунг строгой Под либеральным их клеймом: Не смей идти своей дорогой, Не смей ты жить своим умом.

Когда кого они прославят, Пред тем — колена преклени. Кого они опалой давят, Того и ты за них лягни.

Свобода, правда, сахар сладкий, но от плангаторов беда: Куда как тяжки их порядки Рабам свободного труда!

Свобода — превращеньем роли — На их условном языке Есть отреченье личной воли, чтоб быть вивтом в паровике;

Быть попугаем однозвучным, Который, весь оторопев, Твердит с усердием докучным Ему насвистанный напев.

Скажу с сознанием печальным: не вижу разницы большой Между холопством либеральным И всякой барщиной другой.

16 мая 1860

# ДОМ ( ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА

Я помню этот дом, я помню этот сад: Хозяин их всегда гостям своим был рад, И ждали каждого, с радушьем теплой

встречи, Улыбка светдая и прелесть умной речи. Он в свете был министр, а у себя поэт, Отрекшийся от всех соблазнов и сует; Пред старшими был горд заслуженным

Он шел прямым путем и вывел честным

счетом Итог своих чинов и почестей своих. Он правильную жизнь и правильный свой стих

Мог выставить в пример вельможам

и поэтам, но с младшими ему по чину и по летам Спесь щекотливую охотно забывал; Он ум отыскивал, талант разузнавал, и где их находил — там, радуясь успеху, не спрашивал: каких чинов они иль цеху? Но настежь растворял и душу им, и дом. Заранее в цветке любуяся плодом, Ласкал он мозодежь, любил ее порывы, но не был од пред ней низкопоклонник

льстивый, Не закупал ценой хвалебных ей речей Прощенья седине и доблести своей. Внимавьем ласковым, судом бесстрастнострогим Он был доступен всем и верный кормчий МИОГИМ. Зато в глупцов метка была его стрела!

Жужжащий враль, комар с замашками орла Чужих достоинств враг, за неименьем

поэт ли, образец поэтов горемычных;

Надутый самохвал, сыгравший жизнь вничью, Влюбленный по уши в посредственность

(А уши у него Мидасовых не хуже); Профессор ли вранья и наглости

пролаз ли с сладенькой улыбкою ханжи; Болтун ли, вестовщик, разносчик всякой лжи;

Ласкатель ли в глаза, а клеветник

Кто б ни задел его, случайно иль нарочно.

Кто б ни был из среды сей пестрой и смешной, Он кажлого колол незлобивой рукой.

Он каждого колол незлобивой рукой, Болячку подсыпал аттическою солью— И с неизгла́димой царапиной и болью Пойдет на весь свой век отмеченный белняк

И понесет тавро: подлец или дурак.

Под римской тогою наружности холодной, Он с любящей душой ум острый

и свободный соединял; в своих он мненьях был упрям, Но и простор давать любил чужим речам. Тип самобытности, он самобытность ту же Не только допускал, но уважал н вчуже; Ни пред собою он, ни пред людьми

не лгал. Власть моды на дела и платья отвергал: Когда все были сплошь под черный цвет одеты,

Он и зеленый фрак, и пестрые жилеты Носил; на свой покрой он жизнь свою

Сын века своего и вместе старожил, Хоть он Карамзина предпочитал

Шишкову,

Но тот же старовер, любви к родному слову, Наречием чужим прельстясь, не оскорблял И русским русский ум по-русски заявлял. Притом, храня во все рассудка толк и меру,

Петрова он любил, но не в ущерб Вольтеру, За Лафонтеном вслед он вымысла цветы, С оттенком свежести и блеском красоты,

За Лафонтеном вслед он вымысла цветы, С оттенком свежести и блеском красоты, На почву русскую переносил удачно. И плавный стих его, струящийся прозрачно.

Как в зеркале и мысль и чувство отражал. Лабазным словарем он стих свой

не ссужал, Но кистью верною художника-поэта Изящно подбирал он краски для предмета: И смотрят у него, как будто с полотна, Воинственный Ермак и Модная жена,

Случайно ль заглянусь на дом сей мимоходом — Скользят ли мыслью мысль и год за дальним годом. Прозрачен здесь поток и сумрак дней былых: Здесь память с стаею заветных снов своих Свила себе гиздо под этим милым кровом;

кровом; Картина старины, всегда во блеске новом, Рисуется моим внимательным глазам, С приветом ласковым улыбке иль слезам.

Как много вечеров, без светских развлечений, Но полных прелести и мудрых поучений, Здесь с старцем я провел; его живой рассказ Ущам был музыка и живопись для глаз. Лавно минувших дней то Рембрандт, то Светоний.

Гражданских доблестей и наглых беззаконий

Он краской яркою картину согревал. Под кисть на голос свой он лица вызывал С их бытом, нравами, одеждой,

обстановкой:

Он личность каждую скрепит чертою ловкой И в метком слове даст портрет

и приговор.

Екатерины век, ее роскошный двор, Созвездие имен сопутников Фелицы, Народной повести блестящие страницы. Сановники, вожди, хор избранных певцов, Глашатаи побед Державин и Петров -Все облекалось в жизнь, в движенье и в глаголы.

То, возвратясь мечтой в тот возраст свой веселый. Когда он отроком счастливо расцветал При матери, в глазах любовь ее читал, И тайну первых дум и первых

влохновений Любимцу своему поведал вещий гений, -Он тут воспоминал родной дубравы тень, Ная светлой Волгою горящий летний

день.

На крыльях парусов летящие расшивы, Златою жатвою струящиеся нивы, Картины зимние и праздники весны, И дом родительский, святыню старины, Куда издалека вторгалась с новым лоском Жизнь новая, а с ней слетались

отголоском

Шум и событья дня, одно другому вслед: То задунайский гром румянцовских побед, То весть иных побед миролюбивой славы, Науки торжество и мудрые уставы.

Забота и плоды державного пера, То спор временщиков на поприще двора, То книга новая со сплетнею вчерашней. Всю эту жизнь среды семейной

и домашней, Весь этот свежий мир поэзии родной, Еще сочувственный душе его младой, Умевшей сохранить средь искушений света Всю впечатлительность и свежесть чувств

поэта, — Все номнил он, умел всему он придавать Блеск поэтический и местности печать. Он память вопрошал, и живописью слова Давал минувшему он плоть и краски

снова.

То, Гогарта схватив игривый карандаш (Который за десять из новых не отдашь), Он, с русским юмором и напрямик

с натуры, Мз глупостей людских кроил карикатуры. Бесстрастное лицо и медленная речь, А слушателя он умел с собой увлечь, И поучал его, и трогал — как придется, Иль со смеху морил, а сам не улыбнется. Как живо памятны мне эти вечера: Сдается, старца я заслушался вчера.

Давно уж нет его в Москве осиротевшей! С ним светлой личности, в нем резко учелевшей.

утрачен навсегда последний образец. Теперь все под один чекан: один резец Всем тот же дал объем и вес;

мы променяли На деньги мелкие — старинные медали; Не выжмешь личности из уровия людей. Отрекцись от своих кумиров и властей, Таланта и ума клянем аристократство; Теперь в большом ходу посредственности братство:

За норму общую - посредственность

Боясь, чтоб кто-нибуль владычества ярем

Не наложил на нас своим авторитетом: Мы равенством больны и видим здравье

в этом. Нам лушно, мысль одна о том нам давит

грудь. Чтоб уважать могли и мы кого-нибуль: Все говорить спешим, а слушать

не умеем; Мы платонической к себе любовью тлеем. И на коленях мы - но только пред собой.

В ином и поотстал наш век передовой, Как ни цени его победы и открытья: В науке жить умно, в искусстве

обшежитья. В сей вежливости форм изящных

и простых. Пававшей людям блеск и мягкость нравам HX.

Которая была, в условленных границах. -Что слог в писателе и миловидность в лицах:

В уживчивости свойств, в терпимости, в любви.

Которую теперь гуманностью зови: Во всем, чем общество тогда благоухало И, не стыдясь, свой путь пветами

усыпало. Во всем, чем встарь жилось по вкусу. по душе, Пред старым - новый век не слишком

в барыше. Тот разговорчив был: средь дружеской

беселы Менялись мыслями и юноши и деды,

Одни с преданьями, плодами дум и лет, Других манил вперед надежды пышный швет. Тут был простор для всех и возрастов, и мнений И не было вражды у встречных поколений

Так видим над Невой, в прозрачный летний лень. Заката светлого серебряная тень Сливается в красе, торжественной и мирной. С зарею утренней на вышине сафирной: Здесь вечер в зареве, там утро рассвело. И вечер так хорош, и утро так светло. Что радости своей предела ты не знаещь: Ты провожаешь день, ты новый день встречаешь. И любишь дня закат, и любишь дня рассвет. -И осень старости, и вёсну юных лет.

## **ДРУЗЬЯМ**

1860

Я пью за здоровье не многих, Не многих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих В соблазнах изменчивых дней.

Я пью за здоровье далеких. Лалеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких Средь чуждых сердиам их людей.

В мой кубок с вином льются слезы, Но сладок и чист их поток: Так с алыми - черные розы Вплелись в мой застольный венок.

Мой кубок за здравье не многих, Не многих, но верных друзей, Друзей неуклончиво строгих В соблазнах изменчивых дней;

За здравье и ближних далеких, Далеких, но сердцу родных, И в память друзей одиноких, Почивших в могилах немых.

(1861)

Год Новый встретя с беспристрастьем, Как день всем прочим дням под стать, Вас с Новым годом, с новым счастьем Я не намерен поздравлять.

Я счастью новому не верю; Нет, счастье не случайный цвет: Оно есть плод; ценю и мерю Его я полнотою лет.

Оно растет и созревает Не по часам, а по годам, И тем святей благоухает, Чем дольше присмотрелось нам.

Сроднясь с привычкою сердечной, Нам счастье давностью милей; Привычка в жизни скоротечной, Она дает оседлость ей.

Привычка — русло, где спокойно, Как волны, льются наши дни И где всегда светло и стройно Возобновляются они. Нет счастья без привычки милой, И в счастье верить мудрено, Когда родных преданий силой Не освещается оно.

Напрасно алчною тревогой Мятется ненасытный свет; Мы тесною идем дорогой: Двум счастьям в жизни места нет.

(1861)

Кто — в человеке видит дрянь, Кто — на алтарь его возводит. Нелепый суд! Он переходит И тут и там рассудка грань.

Ум легкомыслен и упорен, В сужденьях скор и слишком смел, Нет, человек не так-то бел, Да и опять не так-то черен.

Оттенок множество для глаз; Нет в людях краски безусловной; Добра не чужд иной виновный, И праведник грешит семь раз.

Не мудрствуя замысловато, Спрошу не в честь и не в упрек: Не сероват ли человек, Как наше небо серовато?

(1861)

С тех пор как упраздняют будку, Наш будочник попал в журнал Иль журналист наш не на шутку Присяжным будочником стал.

Так или эдак — как угодно, Но дело в том, что с этих пор Литература всенародно Пустилась в уличный дозор.

На площади ль случится драка, Буян ли пьяный защумит, Иль без намордника собака По переулку пробежит,

Воришка обличился ль в краже, Иль заподозрен кто-нибудь — От литераторов на страже Ничто не может ускользнуть.

За шум, бывало, так и знают, Народ на съезжую ведут. Теперь в журнальную сажают: Там им расправа, там и суд. (1861)

#### СТАРОСТЬ

Qui n'a pas l'esprit de son âge, De son âge a tout le malheur. Voltaire

Беда не в старости. Беда Не состареться с жизнью вместе; Беда — в отцветшие года Ждать женихов седой невесте.

Беда душе веселья ждать И жаждать новых наслаждений, Когда день начал убывать И в землю смотрит жизни гений;

Когда уже в его руке Светильник грустно догорает И в увядающем венке Остаток листьев опадает.

Вольтер был прав: несчастны мы, Когда не в уровень с годами, Когда в нас чувства и умы Не одногодки с сединами.

(1861)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Кто не соответствует духу своего возраста — испытывает все бедствия этого возраста. Вольтер (фр.). — Ред.

#### БЕССОННИЦА

В тоске бессонницы, средь тишины ночной, Как раздражителен часов докучный бой. Как молотом кузнец стучит по

так каждый их удар, тяжелый

гяжелыи и печальный.

По сердцу моему однообразно бьет, И с каждым боем все тоска моя растет. Часы, «глагол времен, металла звон» налгробный.

чего вы от меня с настойчивостью надгробных

злобной Хотите? Дайте мне забыться. Я устал. Кукушки вдоволь я намеков насчитал. Я знаю и без вас, что время мимолетно; Безостановочно оно, бесповоротно; Тем лучше! И кому, в ком здравый разум есть.

Охота бы пришла жизнь сызнова

прочесть? Но, скучные часы моей бессонной пытки, В движениях своих куда как вы

не прытки, И, словно гирями крыло обременя, Вы тащитесь по мне, царапая меня. И сколько диких дум, бессмысленных, несвязных.

Чудовищных картин, видений

безобразных,

То вынырнув из тьмы, то погружаясь
В тьму,
Мерещится глазам и грезится уму!

Мерещится глазам и грезится уму! Грудь давит темный страх и бешеная

злоба, Когда змеи ночной бездонная утроба За часом час начнет прожорливо глотать, А сна на жаркий одр не сходит

благодать.

Тоска бессонницы, ты мне давно

знакома;

Но все мне невгерпеж твой гнет, твоя истома, как будто в первый раз мне изменяет сон, и крепко-пакрепко был застрахован он; как будто по ночам бессонным не в привычку Томительных часов мне слушать перекличку; как будто я и впрямь на всероссийский лад Спать богатырским сном всегда и всюду и только головой подушку чуть пригрею — Уж с Храповицким речь затягивать умею. (1861)

#### БИТВА ЖИЗНИ

Когда припомню я и жизнь, и все былое. Рисуется мне жизнь - как поле боевое. Обложенное все рядами мертвых тел. Средь коих я один как чудом уцелел. Дружиной бодрою, отважной молодежью Мы рано вышли все в поход, на волю божью. У каждого был жезл фельдмаршальский B CVMe. У каждого - своя победа на уме, У каждого -- свои надежды, цель и радость: Доверчиво судьбу опрашивала млалость. Но скоро ворвалась смерть в юный наш отряд.

Сплошной сомкнули мы разорванный свой ряд и, скорбью помянув утраченного брата,

И, скорбью помянув утраченного брата, Самонадеянно, удалые ребята И каждый о себе беспечеый, шли вперед, Бегом — на крутизну, потоком — вплавь и вброд:

Мы песнью боевой весь воздух

оглашали. Задачи бытия восторженно решали Горячие сердца и смелые умы. Но поллень наступил и огланулись мы

Но полдень наступил, й оглянулись мы: Уж многих наших нет, и лучших нет из братий:

Смерть выхватила их из дружеских

объятий Внезапно, в золотой поре цветущих сил, Когда их зрелый дух так плодороден

Тут робкий взгляд — вперед и на себя — печальный

Вперили мы: хладел тот пыл первоначальный,

Которым наша грудь кипела, а наш ум Насытиться не мог в тревоге смелых

дум.
Стал небосилон темней и путь как будто
ýже,
В угасших днях друзей и наши гасли

Вчуже; А все еще редел, простреленный насквозь, Строй— некогда стена, теперь— разбитый врозь,

Когда же зорю мы пробили в час моли

Нас налицо два-три сошлись на поле битвы.

Стал недочет и в тех, оставшихся... Поздней Оплакивал один я всех моих друзей.

(1861)

#### REUFP

Прелестный вечер! В сладком обаянье Душа притихла, словно в чудном сне. И небеса в безоблачном сиянье, И вся земля почила в тишине.

Куда б глаза пытливо ни смотрели, Таинственной завесой мир одет, Слух звука ждет — но звуки онемели; Движенья ищет взор — движенья нет.

Не дрогнет лист, не зарябится влага, Не проскользнет воздушная струя; Все тишь!.. Как будто в пресыщенье

блага

Жизнь замерла и не слыхать ея.

Но в видимом бездейственном покое Не истощенье сил, не мертвый сон: Присущны здесь и таинство живое, И стройного могущества закон.

И молча жизнь кругом благоухает, И в неподвижной красоте своей Прохладный вечер молча расточает Поэзию без звуков. без речей.

И в этот час, когда, в тени немея, Все, притаясь, глубокий мир хранит И тихий ангел, крыльями чуть вея, Землей любуясь, медленно парит, —

Природа вся цветет, красуясь пышно, и, нас склоня к мечтам и забытью, передает незримо и неслышно нам всю любовь и душу всю свою.

9 июля 1861 Петергоф

# **ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ САД ЗИМОЮ**

1

С улыбкою оледенелой Сошла небес суровых дочь, И над землей сребристо-белой Белеет северная ночь.

Давно ль здесь пестротою чудной Сапфир, рубин и бирюза Сливались с тенью изумрудной, Чаруя жадные глаза?

Зимы покров однообразный Везде сменил наряд цветной, Окован сад броней алмазной Рукой волшебницы седой.

В дому семьи осиротелой, Куда внезапно смерть вошла, Задернуты завесой белой С златою рамой зеркала.

Так снежной скатертью печальной Покрыты и объяты сном, и озеро с волной зерцальной, и луг с цветным своим ковром.

Природа в узах власти гневной, С смертельной белизной в лице, Спит заколдованной царевной В своем серебряном дворце.

2

Но и природы опочившей Люблю я сон и тишину: Есть прелесть в ней, и пережившей Свою прекрасную весну. Есть жизнь и в сей немой картине, И живописен самый мрак: Деревьям почерневшим иней Дал чудный образ, чудный лак.

Обрызгал их холодным блеском Своих граненых хрусталей, Он вьется ярким арабеском Вдоль обезлиственных ветвей.

Твой Бенвенуто, о Россия, Наш доморощенный мороз Вплетает звезды ледяные В венки пушисто-снежных роз.

Кует он дивные изделья Зиме, зазнобушке своей, И наряжает в ожерелья Он шею, мрамора белей.

3

Когда наступит вечер длинный, Объятый таинством немым, Иду один я в сад пустынный Бродить с раздумием своим.

И много призрачных видений и фантастических картин Мелькают, вынырнув из тени Иль соскочив с лесных вершин.

Они сшибаются друг с другом И, налетев со всех сторон, То нежат лаской, то испугом Тревожат мыслей чуткий сон.

А между тем во тьме безбрежной Оцепенело все кругом, В волшебном царстве ночи снежной, В саду, обросшем серебром. Но в этой тишине глубокой, Питающей дремоту дум, Местами слышен одинокой Переливающийся шум.

Под хладной снежной пеленою Тень жизии внутренней слышна, И, с камней падая, с волною перекликается волна.

22 ноября 1861 Царское Село

# НИК(ОЛАЮ) АРКАД(БЕВИЧУ) КОЧУБЕЮ

Венеция прелесть, но солнце ей нужно, Но нужен венец ей алмазов и злата,

Чтоб все, что в ней мило, чтоб все, что так южно, Горело во блеске без туч и заката.

Но звезды и месяц волшебнице нужны, Чтоб в сумраке светлом, чтоб ночью прозрачной Серебряный пояс, нашейник жемчужный Сияли убранством красы новобрачной.

А в будничном платье под серым

туманом,

Под плачущим небом, в тоске дожденосной не действует прелесть своим талисманом, И смотрит царица старухой несносной.

14 П. Вяземский 401

Не знаешь, что делать в безвыходном Там тучи, здесь волны угрюмые бродят, И мокрое небо, и мутное море На мысль и на чувство унынье наволят.

Пол этим уныньем с зевотой сердечной. Другим Робинсоном в дагунной темнице. Силишь с глазу на глаз ты с Пятницей вечной. И тошных семь пятнив сочтешь

на селмине.

Тут вспомнишь, что метко сказал Заваловский По прозы понизив морскую красотку: «Злесь жить невозможно, злесь город таковский. Чтоб в лавочку сбегать - садися ты в лодку».

27 октября 1863 Венения

Совсем я выбился из мочи! Бессонница томит меня, И дни мои чернее ночи, И ночь моя белее дня.

Днем жизни шум надоедает, А в одиночестве ночей Во мне досаду возбуждает Сон и природы, и людей.

Ночь вызывает злые мысли, Чувств одичалость, горечь дум; Не перечислишь, как ни числи, Все, что взбредет в мятежный ум.

Ночь злой наушник, злобный Яго, Цедит он в душу яд тайком. Вы говорите: жизнь есть благо, — Что ж после назовете злом?

1863

«Зачем вы, дни?» — сказал поэт 1. А я спрошу: «Зачем вы, ночи?» Зачем ваш мрак сгоняет свет И занавешивает очи?

И так жизнь наша коротка, И время годы быстро косит, А сон из этого клочка Едва ль не треть еще уносит.

Счастливцу — сон? Он у него Часы блаженства вохищает, А на лету и без того Он их так мало насчитает.

Счастливцу сон — разрыв со всем, Чем сердце радостью дышало: Как мертвый, слеп он, глух и нем, Души как будто не бывало!

Смерть называют вечным сном, А в здешнем — временно мертвеем. Зачем нам спать, когда потом Мы вдоволь выспаться успеем?

Когда б я с счастьем был знаком, О, как бы сон я ненавидел: На клад мой, на святыню в нем Я посягателя бы видел.

Страдальцу сон же не с руки, Средь тяжких дум, средь грозных мраков, На одр недуга и тоски Не сыплет он прохладных маков.

Весь мутный ил, которым дни Заволокли родник душевный,

Боратынский.

Из благ — обломки их одни, Разбитые волною гневной, —

Всплывает все со дна души В тоске бессонницы печальной, Когда в таинственной тиши, Как будго отзыв погребальный,

Несется с башни бой часов; И мне в тревогу и смущенье Шум собственных моих шагов И сердца каждое биенье,

Ум весь в огне; без сна горят Неосвежаемые очи, Злость и тоска меня томят... И вопию: «Зачем вы, ночи?»

1863 или 1864

Пожар на небесах — и на воде пожар. Картина чудная! Весь рдея, солнца шар, Скатившись, запылал на рубеже заката. Теснятся облака под жаркой лавой злата; С землей прощаясь, день на пурпурном одре

Оделся пламенем, как Феникс на костре.

Палацца залились потоком искр златых, И храмов куполы, и кампанилы их, И мачты кораблей, и пестрые их флаги, И ты, крылатый лев, когда-то царь отваги, А ныне, утомясь по вековой борьбе, Почивший гордым сном на каменном столбе

Как морем огненным, мой саламандра-челн Скользит по зареву воспламененных волн. Раздался колокол с Сан-Марко

и с Салуте — Вечерний благовест, в дневной житейской

Смиренные сердца к молитве преклоня, Песнь лебединая сгорающего дня!

1863 или 1864

# ВЕВЕЙСКАЯ РЯБИНА

Внучке моей Кате Вяземской

1

Я отыскал свою рябину, Которой песнь я посвятил, С которой русскую кручину Здесь на чужбине я делил.

В нарядном красном сарафане, Под блеском солнечного дня, Еще пышней, еще румяней Глядит красавица моя.

Радушно-ласковым приветом Мы молча обменялись с ней; Красуясь пред своим поэтом, С гостеприимством прежних дней,

И чем богата, тем и рада, Спешит землячка мне поднесть Кисть нам родного винограда, Родных садов живую весть.

А я принес в ее поляны Года увядшие мои, И скорби новые, и раны Незаживающей души.

2

Когда же на земле простынет мой след в молчанье гробовом И время в сумрак отодвинет То, что своим теперь зовем, Не все ж волной своей мятежной Затопит быстрых дней поток, Хоть в сердие ближних дружбой нежной Мне отведется уголок.

В весельях юности беспечной Подчас на самый светлый день Тайком из глубины сердечной Находит облачная тень.

В те дни, возлюбленная внучка, Когда хандра на ум найдет И память обо мне, как тучка, По небу твоему мелькнет —

Быть может, думою печальной Прогулку нашу вспомнишь ты, И Леман яхонтно-зерцальный, И разноцветных гор хребты,

Красивой осени картину, Лазурь небес и облака, Мою заветную рябину, А с ней и деда-старика.

Октябрь 1864 Веве

# КЛАДБИШЕ

Где б ни был я в чужбине дальной, « Мной никогда не позабыт Тот угол светлый и печальный, Где тихий ангел погребальный Усопших мирный сон хранит.

Оплакавший земной дорогой Любви утрату не одну, Созревший опытностью строгой, Паломник скорбный и убогой, Люблю кладбища тишину.

Мне так сочувственны могилы, В земле так много моего, Увядших благ, увядшей силы, Что мне кладбище — берег милый, Что мне приветлив вид его.

Предавшись думам несказанным, И здесь я, на закате дня, Спешу к местам обетованным, К могилам чуждым, безымянным, Но не безмолвным для меня.

Среди цветов в тени древесной, Кладбище здесь — зеленый сад, Нас не смущает давкой тесной Гробниц и с спесью полновесной Тщете воздвигнутых громад.

В виду — величество природы, Твердыни вечных гор кругом, И вечно подвижные воды, То блеск небес, то непогоды В прекрасном ужасе своем. Вблизи — все пепел да обломки, Вся наша немощь в тле своей; Близ предков улеглись потомки; Могил молчанье и потемки — Вот след непрочных наших дней.

Но здесь нагорное кладбище Поближе к небу вознеслось, прозрачный воздух здесь и чище, И дней минувших пепелище Цветущей жизнью облеклось.

Здесь все свежо, везде просторно, Здесь словно ратный стан почил По битве жаркой и упорной И к ночи отдых благотворный Бойцов и страсти умирил.

Ноябрь 1864 Веве

# ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ ТЮТЧЕВУ

Твоя подстреленная птица Так звучно-жалобно поет, Нам так сочувственно певица Свою тоску передает,

Что вчуже нас печаль волнует, что, песню скорби возлюбя, В нас сердце, вторя ей, тоскует и плачет, словно за себя.

Поэт, на язвы элополучья Ты льешь свой внутренний елей, И слезы перлами созвучья Струятся из души твоей.

Декабрь 1864 Веве Давно плыву житейским морем, Не раз при мне вздымался вал, Который счастьем или горем Пловцов случайно заливал.

Но в красный день и под ненастьем Не мог я хорошо понять, Что люди признавали счастьем И что способны горем звать.

Их поиски мне были чужды, И чужды их забот плоды. В их счастье не имел я нужды, В их горе не видал беды.

Чужому мненью, словно игу, Не подставлял я головы; Как знал, читал я жизни книгу, Но не со слов людской молвы.

Теперь, что с альфы на омегу Я окончательно попал, Теперь, что после бурь ко брегу Несет меня последний вал.

Еще с толпою разнородней Своим фарватером плыву, И мнится мне, все сумасбродней Все люди бредят наяву.

Я прав иль нет? Не мне задачу Решить, но с грустью сознаюсь: О горжествах я часто плачу, А над страданьями смеюсь.

1864?

## дорогою

Были годы, было время— Я любил пускаться в путь; Дум домашних сброшу бремя И лечу куда-нибудь.

Любо духом встрепенуться И повыше от людей Вольной птицей окунуться В вольном воздухе полей.

Мчатся удалые кони, Режут воздух на лету; В этой ухарской погоне И в мороз они в поту.

Тут коляски легкой качкой Разыграется мечта, И восторженной горячкой Заглагольствуют уста.

Только звонко застрекочет Колокольчик-стрекоза, Рифма тотчас вслед наскочит, Завертится егоза.

И пойдет тут перестрелка: Колокольчик дробью бьет, А воструха-скороспелка Свой трезвон себе несет.

И под их скороговорку Обаяньем ум обдаст. Ну, ямщик, с горы на герку, А на водку барин даст.

Нипочем мне дождь и вёдро, Лето, осень иль зима; Заезжал я даже бодро В станционные домаРод сараев, балаганов, Где содержат для гостей Очень много тараканов, Очень мало лошадей.

Ныне — старость одолела, Прихотливее я стал; С грустным увяданьем тела И мой дух поприувял.

Нужен комфорт мне; добра же Нет того здесь и примет, нет в российской жизни, даже В словаре российском нет.

И на рифму нет улову, Разбрелись двойчатки врозь, Не пригонишь слово к слову— Все ложатся вкривь и вкось.

1864?

Мне нужны воздух вольный и широкий, Здесь рощи тень, там небосклон далекий, Раскинувший лазурную парчу. Луга и жагра, холм, овраг глубокий С тропинкою к студеному ключу, И тишина, и сладость неги праздной, И день за днем всегда однообразный: Я жить устал — я прозябать хочу.

1864?

## поминки

Дельвиг, Пушкин, Боратынский, Русской музы близнецы, С бородою бородинской Завербованный в певцы,

Ты, наездник, ты, гуляка, А подчас и Жомини, Сочетавший песнь бивака С песнью нежною Парни!

Ты, Языков простодушный, Наш заволжский соловей, Безыскусственно послушный Тайной прихоти своей!

Ваши дружеские тени Часто вьются надо мной, Ваших звучных песнопений Слышен мне напев родной;

Наши споры и беседы, Словно шли они вчера, И веселые обеды Вплоть до самого утра —

Все мне памятно и живо. Прикоснетесь вы меня, Словно вызовет огниво Искр потоки из кремня.

Дни минувшие и речи, Уж замолкшие давно, В столкновенье милой встречи Все воспрянет заодно, —

Дело пополам с бездельем, Труд степенный, неги лень, Смех и грусти за весельем Набегающая тень.

Все, чем жизни блеск наружный Соблазияет легкий ум, Все, что в тишине досужной пища тайных чувств и дум,

Сходит все благим наитьем В поздний сумрак на меня, И событьем за событьем Льется памяти струя.

В их живой поток невольно Окунусь я глубоко— Сладко мне, свежо и больно, Сердцу тяжко и легко.

1864?

Как свеж, как изумрудно мрачен В тени густых своих садов, И как блестящ, и как прозрачен Водоточивый Петергоф.

Как дружно эти водометы Шумят среди столетних древ, Днем и в часы ночной дремоты Не умолкает их напев.

Изгибистым, разнообразным В причудливой игре своей, Они кипят дождем алмазным Под блеском солнечных лучей.

Лучи скользят по влаге зыбкой, Луч преломляется с лучом, И водомет под этой сшибкой Вдруг вспыхнет радужным огнем.

Как из хрустальных ульев пчелы, От сна подъятые весной, И здесь, блестящий и веселый, Жужжа, кружится брызгов рой.

Они отважно и красиво То, прянув, рвутся в небеса, То опускаются игриво, И прыщет с них кругом роса,

Когда ж сиянья лунной ночи Сады и воздух осребрят И неба золотые очи На землю ласково глядят,

Когда и воздух не струится, И море тихо улеглось,

И все загадочно таится, И в мраке видно все насквозь, —

Какой поэзией восточной Проникнут, дышит и поет Сей край Альгамбры полуночной, Сей край волшебства и красот.

Ночь разливает сны и чары, И полон этих чудных снов Преданьями своими старый И вечно юный Петергоф.

1865

# СЛЕЗНАЯ КОМПЛЯНТА<sup>1</sup>, КИ ПЕ ТЕТР ВУ ФЕРА РИР<sup>2</sup>

Все женщины в прабабку Еву — Хитрят во сие и наяву. Он говорит: «Хочу в Женеву», Она в ответ: «Не жене ву» 3.

То есть, пожалуйста, не суйтесь: К чему женироваться вам? Сидите дома, повинуйтесь Своим дряхлеющим годам.

Вас видеть мне была б отрада, Но если все в расчет принять, Еыть может, я была бы рада Вас к черту, ангел мой, прогнать.

И так довольна я судьбою: Ле мье се ленеми дю бьян 4. Боюсь, меня стихов ухою Замучите вы, как Демьян.

Он плачет, а она... хохочет И говорит: «Ле гран папа» <sup>5</sup>, Все о Женеве он хлопочет, А я свое: «Же не ве па» <sup>6</sup>.

Декабрь 1865 С.-Петербург

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Complainte — жалоба (фр.). — Ред.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qui peut-être vous faira rire — которая, быть может, заставит вас посмеяться (фр.). — Ped.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ne gênez-vous — не затрудняйте себя (фр.). — *Pe∂*.

Le mieux — c'est l'ennemi du bien — nyumee — враг хорошего (фр.). — Ped.

Le grand рара — дедушка (фр.). — Ред.
 Je ne veux раз — не хочу (фр.). — Ред.

Горжусь и радуюсь я вами, И словом — счастье для меня, Что мы, сочувствуя сердцами, Еще к тому же и родня.

Но вечно что-то закорючкой Глядит в моей лихой судьбе: В вас рад я любоваться внучкой, Но деду я не рад в себе.

18652

Опять я слышу этот шум, Который сладостно тревожил Покой моих ленивых лум. С которым я так много прожил Бессонных, памятных ночей, И слушал я, как плачет море, Чтоб словно выплакать все горе Из глубины грули своей. Не вырасит язык земной Твоих рыдающих созвучий. Когда, о море, в тьме ночной Раздастся голос твой могучий! Кругом все тихо! Ветр уснул На возвышеньях Аюдага; Ни человеческого шага. Ни слов людских не слышен гул. Дневной свой подвиг соверша, Земля почила после боя: Но бурная твоя душа Одна не велает покоя. Тревожась внутренней тоской, Томясь неведомым недугом.

Как пораженное испугом, Вдруг вздрогнув, ты подъемлень вой. Таинствен мрак в ночной глуши, Но посреди ее молчанья Еще таинственней луши Твоей, о море, прорицанья! Ты что-то хочешь рассказать Про таинства природы вечной И нам волною скоротечной Глубокий смысл их передать. Мы внемлем чудный твой рассказ. Но разуметь его не можем: С тебя мы не спускаем глаз И над твоим тревожным ложем Стоим, вперяя жадный слух. -И чуем мы, благоговея, .. Как мимо нас, незримо вея. Несется бездны бурный лух!...

1867

## горы ночью

# (Дорогою)

Морского берега стена сторожевая, Дающая отбой бушующим волнам, В лазурной глубине подошву омывая, Ты гордую главу возносишь к облакам.

Рукой неведомой иссеченные горы
С их своенравною и выпуклой
резьбой!
Нельзя от них отвлечь вперившиеся
взоры,
и мысль запугана их дикой
красотой.

Здесь в грозной прелести могуществом и славой Природа царствует с первоначальных дней; Здесь стелется она твердыней величавой, и кто помериться осмелился бы с. ней?

Уж внятно, кажется, природа
человеку
Сказала: здесь твоим наездам места
нет,
Здесь бурям и орлам одним испокон
веку
Раздолье и простор! А ты будь
домосед.

Но смертный на земле есть гость неугомонный, Природы-матери он непослушный сын; Он с нею борется, и волей непреклонной Он хочет матери быть полный властелин.

Крамольный сын, ее он вызывает к бою; Смельчак, пробил ее он каменную грудь, Утесам он сказал: раздвиньтесь предо мною И прихотям моим свободный дайте путь!

И с русской удалью, татарски-беззаботно, По страшным кругизнам во всю несемся прыть, И смелый лозунг наш в сей скачке поворотной: То be or not to be — иль быть, или не быть.

Здесь пропасть, там обрыв: всё трыньтрава, всё сказки! Валяй, ямщик, пока не разрешен вопрос: Иль в море выскочим из скачущей коляски, Иль лбом на всем скаку ударимся

в утес!

1867

Пора стихами заговеться И соблазнительнице рифме Мое почтение сказать:
На старости, уже преклонной, Смешно и даже беззаконно С собой любовницу таскать.

Довольно деток, слишком много, Мы с нею по свету пустили На произвол и на авось: Одни, быть может, вышли в люди, А многим — воля божья буди! — Скончаться заживо пришлось.

Другие, что во время оно Какой-то молодостью брали, Теперь глупам стала, старам; Настали новые порядки, И допотопные двойчатки — Кунсткамерский гиппопотам.

Кювье литературных прахов, На них ссылается Галахов, Чтоб тварям всем подвесть итог, И вносит их не для почета, А разве только так, для счета, Он в свой животный некролог.

Пора с серьезностью суровой И с прозой честной и здоровой Вступить в благочестивый брак, Остыть, надеть халат домашний и, позабыв былые шашни, Запрятать голову в колпак.

Прости же, милая шалунья, С которой пир медоволунья Так долго праздновали мы. Всему есть срок, всему граница; И то была весны певица Верна мне до моей зимы.

Спасибо ей, моей подруге; Моим всем прихотим к услуге Она являлась на лету; Блеснет нечаянной улыбкой, К стиху прильнет уловкой гибкой, Даст мысли звук и красоту.

А может быть, я ей наскучу, Ее обман накличет тучу На наши светлые лады; Не лучше ль, хоть до слез и жалко, С моей веселой запевалкой Нам распроститься до беды?

Друг друга не помянем лихом: С тобой я с глазу на глаз в тихом Восторге радость знал вполне; Я не был славолюбьем болен, А про себя я был доволен Твоими ласками ко мне.

1867?

Сфинкс, не разгаданный до гроба, — О нем и ныне спорят вновь; В любви его роптала злоба, А в злобе теплилась любовь.

Дитя осьмнадцатого века, Его страстей он жертвой был: И презирал он человека, И человечество любил.

Сентябрь 1868

## зимняя прогулка

Графине М. Б. Перовской

Ждет тройка у крыльца:

порывом Коней умчит нас быстрый бег. Смотрите — месячным отливом Озолотился первый снег.

Кругом серебряные сосны; Здесь северной Армиды сал: Роскошно с ветви плодоносной Висит алмазный виноград:

Вдоль по деревьям арабеском Змеятся нити хрусталя; серебряным, прозрачным блеском Сияют воздух и земля.

И небо синее над нами — Звездами утканный шатер, И в поле искрится звездами Зимой разостланный ковер.

Он, словно из лебяжьей ткани, Пушист и светит белизной; Скользя, как челн волшебный, сани Несутся с плавной быстротой.

Все так таинственно, так чудно; Глядишь — не верится глазам. Вчерашний мир спит беспробудно, И новый мир открылся нам.

Гордяся зимнею обновой, Ночь блещет в светозарной тьме; Есть прелесть в сей красе суровой, Есть прелесть в молодой зиме,

Есть обаянье, грусть и нега, Поэзия и чувств обман; Степь бесконечная и снега Необозримый океан.

Вот леший — скоморох мохнатый, Кикимор пляска и игра, Вдали мерещатся палаты, Все из литого серебра.

Русалок рой среброкудрявый, Проснувшись в сей полночный час, С деревьев резво и лукаво Стряхает иней свой на нас.

Ноябрь 1868 Царское Село Тихие равнины Ель, ветла, береза, Северной картины Облачная даль.

Серенькое море, Серенькое небо, Чуется в вас горе, Но и прелесть есть.

Праздничным нарядом Воздух, волны, горы, Расцветая садом, Облачает юг.

Вечным воскресеньем Там глядит природа, Вечным упоеньем Нежится душа.

Будничные дети Будничной природы, Редко знаем эти Праздничные дни.

День-деньской нам труден, Жизнь не без лишений, Темен кров наш, скуден Наш родной очаг,

Но любовь и ласки Матери, хоть бедной, Детям— те же ласки, Та же все любовь.

В рубище убогом Мать— любви сыновней Пред людьми и богом Та же друг и мать. Чем она убоже, Тем для сердца сына Быть должна дороже, Быть должна святей.

Грех за то злословить Нашу мать-природу, Что нам изготовить Пиршеств не могла.

Здесь родных могилы; Здешними цветами Прах их, сердцу милый, Усываем мы.

Не с родного ль поля Нежно мать цветами Украшала, холя Нашу колыбель?

Все, что сердцу мило, Чем оно страдало, Чем живет и жило, Здесь вся жизнь его.

Струны есть живые В этой тихой песне, Что поет Россия В сумраке своем.

Те родные струны Умиляют душу И в наш возраст юный, И в тени годов;

Им с любовью внемлю, Им я вторю, глядя На родную землю, На родную мать.

1869?

Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться, Остаться должен я при немощи своей. Зачем, отжившему, живым мне притворяться? Болезненный мой смех всех слез моих грустней.

23 декабря 1870

#### эпитафия себе заживо

Лампадою ночной погасла жизнь моя, Себя, как мертвого, оплакиваю я. На мне болезни и печали Глубоко врезан тяжкий след; Гого, которого вы знали, Того уж Вяземского нет.

6 января 1871 Висбаден

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду, Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду; Покоя твоего, ничтожество! я жажду: От смерти только смерти жду.

28 сентября 1871 Царское Село

#### из царского села в ливадию

(Осенью 1871 года)

Посвящается Елисавете Дмитриевне Милютиной

Смотрю я ващим Аюдагом, В берлоге, как медведь, сижу, Иль медленно, медвежьим шагом В саду пустынном я брожу.

Но, как медведю, ради скуки Сосать мне лапу не под стать: Мон так исхудали руки, Что в них уж нечего сосать.

И ум, и сердце исхудали; Побит морозом жизни цвет. Того, которого вы знали, Того уж Вяземского нет.

Есть разве темное преданье О светлой некогда судьбе, На хладном гробе начертанье, Поминки по самом себе.

Там, где сияньем, вечно новым, Ласкается к вам южный день, Вы помяните добрым словом Мою тоскующую тень. Все сверстники мои давно уж
на покое,
И младшие давно сошли уж
на покой;
Зачем же я один несу ярмо
земное,
Забытый каторжник на каторге
земной?

Не я ли искупил ценой страданий
Все, чем пред промыслом я быть виновным мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить злопамятливый бог?

12 июня 1872 Царское Село Свой катехизис сплошь прилежно изуча, Вы бога знаете по книгам и преданьям, А я узнал его по собственным страданьям И, где отца искал, там встретил палача.

Все доброе во мне, чем жизпь сносна была, Болезнью лютою все промысл уничтожил, А тщательно развил, усилил и умножил Он все порочное и все зачатки зла.

Жизнь едкой горечью проникнута до дна, Нет к ближнему любви, нет кротости в помине, И душу мрачную обуревают ныне Олно отчаянье и ненависть одна.

Вот чем я промыслом на старость награжден, Вот в чем явил свою премудрость он и благость: Он жизнь мою продлил, чтоб жизнь была мне в тягость, Чтоб проклял я тот день, в который я рожден.

1872?

#### ГРАФУ М. А. К(ОРФУ)

С родного очага судьбиной Давно отрезанный ломоть, Закабален я был чужбиной И осужден в ней дни молоть.

Как ни мелю, все по-пустому: Не перемелется мука, Одну мякину да солому Сбирает нехотя рука.

Между собой все так похоже: День каждый завтрашнему дню Передает одно и то же, И ночи ночь — тоску свою.

Бессонница, как ведьма злая, И с нею дочь ее, хандра, Ночь напролет надоедая, Торчат у праздного одра.

И вы здоровья, силы свежей, Как я, пришли сюда искать: В нас немощь и недуги те же, И сна чужда нам благодать.

Кажись, выносим труд немалый, Чтоб только сном глаза сомкнуть, Читаем русские журналы, А всё не можем мы заснуть.

Такая, знать, у нас натура, что ни подушки, ни тюфяк, Ни русская литература Не убаюкают никак.

Досадно, тяжело и больно; Так горемычный часовой Стоит и слышит, как привольно Весь стан храпит во тьме ночной. Посмотришь, все благополучно Спят русским сном от русских книг; От них мне до зевоты скучно, А сна не выжмешь ни на миг.

Судьба свела нас издалеча В чужой и тихой стороне; Будь в добрый час нам эта встреча! Чего желать и вам, и мне?

«Царевичу младому Хлору» Молюсь, чтоб, к нам он доброхот, «Нас взвел на ту высоку гору, Где без хлорала сон растет».

Август 1874 Гомбург

#### ОСЕНЬ 1874 ГОДА

(Гомбург. Октябрь)

Кокетничает осень с нами! Красавица на западе своем Последней ласкою, последними дарами Приманивает нас нежнее с каждым днем.

И вот я, волокита старый, Люблю ухаживать за ней И жадно допивать, за каплей каплю,

чара Прельстительной волшебницы моей.

Все в ней мне нравится: и пестрота наряда.

И бархат, и парча, и золота струя, Н яхонт, и янтарь, и гроздья винограда, Которыми она обвещала себя.

И тем дороже мне, чем ближе их утрата, Еще дупистее цветы ее венка, И в светлом зареве прекрасного заката Сил угасающих и нега и тоска.

### 3 A M E T K H

1

# по поводу современного зоологического вопроса

Орангутанг ли наш Адам? От обезьян идем ли мы? Такой вопрос решать не нам: Решат ученые умы.

Решат ученые умы.
В науке неуч и профан,
Спрошу: не больше ль правды

B TOM.

Что вовсе не от обезьян, А в обезьяны мы идем?

2

#### по поводу комедии и публики

Combien faut-il de sots pour faire un public.

Chamfort1

Мы можем комика с победою поздравить: Вся публика в восторге от него. «А сколько же глупцов потребно для того, чтоб публику, по-вашему, составить?»

<sup>1</sup> Сколько нужно глупцов, чтобы составить публику.  $Шамфор_s$  (фр.). — Ped.

# по поводу новых приобретений российского языка

Есть слово модное и всем на вкус пришлось: Все игнорировать пустились вкривь

«Такого слова нет у Пушкина». — «Так что же?

Для нас уж Пушкин стар, давай нам помоложе.

Жуковский, Батюшков. — всё это старина, всё школа старяя времен Карамзина. Мы игнорируем их книги и заслуги, Ученья нового поклонники и слуги, Мы пишем наобум и часто без ума; Освободились мы от школьного ярма, Мы всё глядим вперед; учиться нам

некстати, Учиться некогда учителям печати. Врожденных сил своих напрасно не губя, Мы призваны других учить, а не себя. Без лишнего труда ждет гения победа. А все мы гении от а и вплоть до z !. Когда же как-чибудь нёт мысли налицо, Пускаем в оборот мы новое словцо, Мы любим шеголять слов чужеземных

кражей, Хоть языкам чужим и плохо учены»: — «Бог в помощь, господа! Прогресса вы сыны!

Лингвистики у вас нет в авторской

но игнористикой вы щедро снабжены:
Вы игнорируете даже,
Как вы, в конце концов, и жалки,

и смешны!»

¹ Зета. — Ред.

#### обыкновенная история

Мудрец, или лентяй, иль просто добрый малый.

Но книги жизни он с вниманьем

Хоть долго при себе ее он продержал. Он перелистывал ее рукою вялой, Он мимо пропускал мудреные главы, Головоломные для слабой головы; Он равнодушен был к ее загадкам

темным, Которые она некстати иль под стать, Как сфинкс, передает читателям

Узнать желающим, чего не можно

знать; Не подводил в итог гадательных их

Пытливого ума не чувствовал тоски; Нет. этот винограл ему всегла был

кисел, Он не протягивал к нему своей руки. Простая жизнь его простую быль

вмещает: Тянул он данную природой канитель, Жил, не заботившись проведать жизни

и умер, не узнав, зачем он умирает. цель,

Между 1873 и 1875

Лукавый рок его обчел: Родился рано он и поздно, Жизнь одиночную прошел Он с современной жизнью розно.

В нем старого добра был клад, Родник и будущих стремлений; Зато и был он виноват У двух враждебных поколений.

«Воздвиг я памятник себе!» — Не мог сказать он, умирая: Он много выстрадал в борьбе, Но та борьба была глухая.

К такой борьбе вниманья нет: Кто в глубь дупи борту заглянет? Не перекрестится и свет, Пока успеха гром не грянет.

И много непочатых сил И втупе жатв за ним осталось, Талант не в землю он зарыл, Но в ход пустить не удавалось.

Бедняк не вовремя рожден, Не вовремя он жил и умер; И в лотерее жизни он Попал на проигрышный нумер.

Между 1873 и 1875

Игрок задорный, рок насмешливый и злобный Жизнь и самих людей подводит под сюркуп: Способный человек бывает часто глуп, А люди умные как часто неспособны!

Post scriptum

Вот, например, хотя бы грешный я: Судьбой дилегантизм во многом мне

дарован, Моя по всем морям носилась ладия, Но берег ни один мисй не был завоеван, И в мире проскользит бесследно жизнь

Потомству дальнему народные скрижали Об имени моем ничем не возвестят; На дни бесплодные смотрю я без печали И, что не славен я, в своем смиренье рад, Нет, слава лестное, но часто злое бремя, Для слабых мышц моих та ноша тяжела. Что время принесет, пусть и уносит

время: И человек есть персть, и персть его дела. Я все испробовал от альфы до иоты, но. беззаботная и праздная пчела, Спускаясь на цветы, не собирал я соты, А мед их выпивал и в улей не спосил. «День мой — век мой» — всегда моим день мой — век мой» — аселда моим день мой — век мой» — всегда моим день мой — век мой» — всегда моим был.

но все же, может быть, рожден я не напрасно: В семье людев не всем, быть может.

я чужой, И хоть одна душа откликнулась согласно На улетающий минутный голос мой.

1875?

На взяточников гром все с каждым днем сильней Теперь гремит со всех журнальных батарей. Прекрасно! Поделом! К чему спускать nopoky? Хотя и то сказать: в сих залнах мало проку. И, как ни жарь его картечью общих мест, Кот Васька слушает да преспокойно ест. Фонвизина слыхал, слыхал он и Капниста, И мало ли кого? Но шиканья и свиста Их колких эпиграмм не убоялся кот, Он так же жирен все и хорошо живет. Конечно, к деньгам страсть есть признак ненавистный. Но сами, господа, вы вовсе ль бескорыстны? Не гнетесь ли и вы пред золотым тельцом? И чисты ль вы рукой, торгующей пером? Кто спорит! Взяточник есть человек презренный. Но, сребролюбия недугом омраченный. Писатель во сто раз презренней и того. Дар слова - божий дар, - он в торг пустил его. Свой благородный гнев: и скорбы: и желчь, и слезы -Все ценит он, торгаш, по таксе рифм и прозы: Сей изрекаемый над грешниками суд, Сей проповедник наш, сей избранный COCVA. Который так скорбит о каждой нашей RIBE. Никак он не прольет целебной капли, -

Чем утолить пожар всех алчностей своих. 442

За деньги чистые, чтобы купить на них

1875?

разве

Нет, иет, я не хочу, и вовсе мне че льстит; Чтоб жизнь в последние минуты расставанья расставанья до свиданья, Как продолженье впредь нам автор говорит. Без лишних проводов до бесконечной дали пусть скажет жизнь: прощай! И поминай как звали.

### ИЗ СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ "ХАНДРА С ПРОБЛЕСКАМИ"

1

Пью по ночам хлорал запоем, Привыкший к яду Митридат, Чтоб усладить себя люкоем И сном, хоть взятым напрокат.

Мне в тягость жить; хочу забыться, Хочу не знать, что я живу, Хочу от жизни отрешиться И от всего, что наяву.

Ничтожества сон непробудный! Затишье по тревожном дне! Возмездьем будь за подвиг трудный, За жизнь, столь тягостную мне.

2

И жизнь, и жизни все явленья Мие чудятся, как в смутном сне, Болезиенно все впечатленья Перерождаются во мне.

Скучаю прежним я весельем, Сержусь на го, что я любил: Недуг каким-то горьким зельем Мои все чувства отравил.

Во мне идст с ожесточеньем Борьба враждебных двух начал: Ум не скудест размышленьем, Но воли нет, но дух упал.

Разумным и пытливым взором Я на борьбу свою гляжу,

И сам, как вчуже, я дозором За чею пристально слежу.

Себя сознательным упреком Я порицанью предаю, Но суд не действует уроком На немощь и госку мою.

В моем сознанье проку мало: В нем бодрых сил не почерппуть; Оно лишь новое мне жало И так в уязвленную грудь.

Своих страданий раб послушный, не спорю с ними, не борюсь: нет, я, как воин малодушный, Без боя в плен им отдаюсь.

3

Чувств одичалых и суровых Гнездилище душа моя: Я ненавижу всех здоровых, Счастливцев ненавижу я.

В них узнаю свои утраты: И мне сдается, что они — Мои лихие супостаты И разорители мои,

Что под враждебным мне условьем, С лицом насмешливым и злым, Они живут моим здоровьем И счастьем, некогда моим.

#### ЗАГАДКА

Меня за книгу засадили, С трудом читается она: В ней смесь и вымысла, и были, Плох вымысел, и быль скучна.

Как много в книге опечаток! Как много непонятных мест! Сил и охоты недостаток Читать ее в один-присест.

Пред догорающей лампадой И в ожиданье темноты Читаю с грустью и досадой Ее последние листы.

Все это опыт, уверяют, Терпенья надобно иметь, И в ободренье обещают, Что будет продолженье впредь.

Благодарю! С меня довольно! Так надоел мне первый том, Что мне зараней думать больно, Что вновь засяду на втором.

5

Я — прозябаемого царства: Мне нужны воздух, солнце, тень, На жизнь и все ее мытарства Работать мне тоска и лень.

В юдоли сей трудов и плача Заботы, жертвы и борьба —

Головоломная задача, А голова моя слаба.

Скажу со скорбью и упреком Не приспособлен я к борьбе И сотворен я человеком Назло природе и себе.

Нет, я растительного царства, Питаюсь теплым блеском дня; А жизнь и все ее мытарства Непроходимы для меня.

6

#### HBETOK

Зачем не увядаем мы, Когда час смерти наступает, Как с приближением зимы Цветок срокойно умирает?

К нему природы благ закон, Ему природа — мать родная: Еще благоухает он, Еще красив и увядая.

Его иссохшие листки Еще хранят свой запах нежный, Он дар нам памятной руки В день слез разлуки безнадежной.

Его мы свято бережем В заветной книге дум сердечных, Как весть, как песню о былом, О днях, так грустно скоротечных.

Для нас он памятник живой, Хоря он жизнью уж не дышит, не вспрыснут утренней росой И в подночь соловья не слышит, Как с другом, с ним мы говорим О прошлом, нам родном и общем, И молча вместе с ним грустим О счастье, уж давно усопнем.

Цветку не тяжек смертный час: Сегодня нас он блеском манит, А завтра нам в последний раз Он улыбнется и завянет.

А нас и корчиг, и томит Болезнь пред роковой могилой, Нам диким пугалом грозит Успенья гений белокрылый.

Мертвящий холод в грудь проник, Жизнь одичала в мутном взоре, Обезображен светлый лик, Друзьям и ближним в страх и горе.

А там нас в тесный гроб кладут, Опустят в мраки подземелья И сытной пищей предадут Червям на праздник новоселья.

В предсмертных муках и в борьбе, Неумолимой, беспощадной, Как позавидую тебе, Цветок мой милый, ненаглядный!

Будь ласковой рукой храним, Загробным будь моим преданьем, Й в память мне друзьям моим Еще повей благоуханьем.

Что выехал в Ростов. Дмитриев

«Такой-то умер». Что ж? Он жил да был и умер. Да, умер! Вот и всё. Всем жребий нам таков.

из книги оытия один оыл вырван нумер

И в книгу внесено, что «выехал в Ростов». Мы все попутчики в Ростов. Один поране, Другой так попоздней, но всем ночлег

Есть подорожная у каждого в кармане, И похороны всем — последствие крестин. А после? Вот вопрос. Как знать, зачем пришли мы?

Зачем уходим мы? На всем лежит

покров, И думают себе земные пилигримы: А что-то скажет нам загадочный Ростов? 1876?

Кула левались вы с своим закатом ясным, Лни бодрой старости моей! При вас ни жалобой, ни ропотом напрасным Я не оплакивал утраты юных дней.

Нет, бремя поздних лет на мне

не тяготело.

Еще я полной жизнью жил: Ни ум не увядал, ни сердце не старело, Еще любил я все, что прежде я любил.

Не чужды были мне налеты влохновенья. Труд мысли, светлые мечты, И впечатлительность, и жертвоприношенья Луши, познавшей власть и прелесть красоты.

Как ветр порывистый ломает дуб

маститый.

Так и меня сломил недуг. Все радости земли внезапной тьмой покрыты Во мне, и все кругом опустошилось вдруг,

С лнем кажлым жизни путь темней

и безналежней.

Порвались струны бытия: Страдающая тень, обломок жизни прежней. Себя, живой мертвец, переживаю я.

Из жизни уцелеть могли одни мученья. Их острый яд к груди прирос. И спрашиваю я: где ж благость

провиденья? И нет ответа мне на скорбный мой вопрос.

Между 1874 и 1877

Жизнь наша в старости - изношенный И совестно носить его, и жаль оставить; Мы с ним давно сжились, давно как с братом брат: Нельзя нас починить и заново исправить,

Как мы состарились, состарился и он: В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже. Чернилами он весь расписан, окроплен, Но эти пятна нам узоров всех дороже:

В них отпрыски пера, которому во дни Мы светлой радости иль облачной печали Свои все помыслы, все таинства свои, Всю исповедь, всю быль свою

передавали.

На жизни также есть минувшего следы: Записаны на ней и жалобы, и пени, И на нее легла тень скорби и беды. Но прелесть грустная таится в этой тени.

В ней есть предания, в ней отзыв, нам родной. Сердечной памятью еще живет в утрате, И утро свежее, и полдня блеск и зной Припоминаем мы и при лневном закате,

Еще люблю подчас жизнь старую свою С ее ущербами и грустным поворотом. И, как боец свой плащ, простреленный в бою. Я холю свой халат с любовью и почетом. Между 1874 и 1877

## СОДЕРЖАНИЕ

| Послание к (Жуковскому) в де-                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                   | 7    |
| ревню                                                                             |      |
| была сурова?»                                                                     | 10   |
| Объявление                                                                        | - 11 |
| Быль в преисподней                                                                | - 11 |
| Быль в преисподней                                                                | 12   |
| К портрету выспренного поэта                                                      | 13   |
| «Ага, плутовка мышь, попалась, нет                                                |      |
| спасенья!» Эпитафия «Тирсис всегда вздыхает»                                      | 13   |
| Эпитафия                                                                          | 14   |
| «Тирсис всегда вздыхает»                                                          | 14   |
| Милонову. По прочтении перевода                                                   |      |
| его из Горация                                                                    | 14   |
| Отъезд Вздыхалова                                                                 | 15   |
| Эпизодический отрывок из путе-                                                    |      |
| шествия в стихах. Первый отдых                                                    |      |
| Вздыхалова .                                                                      | 16   |
| «Картузов другом просвещенья»                                                     | 19   |
| К моим друзьям Ж<уковскому>,                                                      |      |
| Б<атюшкову> и С<еверину>                                                          | 20   |
| Послание к Жуковскому из Москвы,                                                  |      |
| в конце 1812 года («Итак, мой                                                     |      |
| друг, увидимся мы вновь»)                                                         | 21   |
| К Тиртею славян                                                                   | 23   |
| На некоторую поэму                                                                | 24   |
| «Картузов — сенатор»<br>«Спасителя рожденьем»<br>К друзьям («Гонители моей невин- | 24   |
| «Спасителя рожденьем»                                                             | 25   |
| К друзьям («Гонители моей невин-                                                  | 0-   |
| ной лени»)<br>Ответ на послание Василью Льво-                                     | 30   |
| Ответ на послание Василью Льво-                                                   | 00   |
| вичу Пушкину<br>К партизану-поэту («Анакреон под                                  | 32   |
|                                                                                   | 0.4  |
| дуломаном»)<br>К партизану-поэту («Давыдов, бало-                                 | 34   |
|                                                                                   | 0.   |
| вень счастливый»)<br>К подушке Филлиды (С француз-                                | 34   |
| К подушке Филлиды (С француз-                                                     | 0.00 |
| СКОГО)                                                                            | 37   |
| К друзьям («Кинем печали!»)                                                       | 39   |

| Когда? Когда?                                                          | 40         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| «Кто вождь у нас невеждам и пе-                                        |            |
| пантам?                                                                | 41         |
| Recourse vano                                                          | 41         |
| дантам?»                                                               | 42         |
| Вечер на Волге                                                         | 45         |
| Вечер на Волге<br>К подруге<br>Поэтический венок Шу-                   | 45         |
| поэтическии венок шу-                                                  |            |
| товского, поднесенный<br>ему раз навсегда за́                          |            |
| ему раз навсегда за                                                    |            |
| многие подвиги                                                         |            |
| 1. «В комедиях, сатирах Шутов-                                         |            |
| ского»<br>2. «Напрасно, Шутовской, ты от-                              | 50         |
| 2. «Напрасно, Шутовской, ты от-                                        |            |
| дыха не знаешь»                                                        | 50         |
| дыха не знаешь»                                                        | 50         |
| 4. «,,Қоварный", "Новый                                                |            |
| Стерн" — пигмеи!»                                                      | 50         |
| Стерн" — пигмеи!»                                                      | -0         |
| ника черты»                                                            | 50         |
| 6. К переводчику «Китайской си-                                        | 00         |
| o. K hepebodanky «Khianekon en-                                        | 51         |
| роты»<br>7. «С какою легкостью свобод-                                 | 01         |
| 7. «C KAKORO JIELKOCI BRO CBOOOA,                                      | 51         |
| ной»<br>8. «Когда при свисте кресл, пар-                               | 31         |
| 8. «Когда при свисте кресл, пар-                                       | F-1        |
| тера и райка»<br>9. Целительные воды<br>«На степени вельмож Сперанский | 51         |
| 9. Целительные воды                                                    | 52         |
| «На степени вельмож Сперанский                                         |            |
| был мне чужд»                                                          | 52         |
| Обжорство                                                              | 52         |
| К*** («Ты требуешь стихов моих»)                                       | <b>5</b> 3 |
| К овечкам<br>К перу моему                                              | 55         |
| К перу моему                                                           | 55         |
| к ратюшкову («Мои милып, моя                                           |            |
| поэт»)<br>К итальянцу, возвращающемуся в                               | 61         |
| К итальяниу, возвращающемуся в                                         |            |
|                                                                        | 65         |
| Л. В Лавылову («Лавылов! Гле ты?                                       | 00         |
| что ты? Сроду»                                                         | 66         |
| Погреб                                                                 | 68         |
| Погреб<br>«Когда беседчикам Державин пред                              | 00         |
|                                                                        | 69         |
| Pagyan ua anah naynat                                                  |            |
| зсякой на свои покрои                                                  | 70         |

| Стол и постеля                                 | 71   |
|------------------------------------------------|------|
| ветр осенний»)                                 | 72   |
| Ловель                                         | . 73 |
| Доведь<br>Устав столовой (Подражание Па-       |      |
| нару)                                          | 74   |
| Прощание с халатом                             | 75   |
| Цветы                                          | 78   |
| Ухаб                                           | 80   |
| «Иссохлось бы перс твое бесплод-               |      |
| но» . : : :                                    | 81   |
| но»                                            |      |
| Свиньин» :                                     | 81   |
| Толстому                                       | 82   |
| «Ты прав! Сожжем, сожжем его                   |      |
| творенья!»                                     | 84   |
| Быль                                           | 85   |
| «Наш свет — театр; жизнь — драма;              |      |
| содержатель»                                   | 86   |
| «Для славы ты здоровья не жа-                  | 87   |
| леешь»                                         | 87   |
| # 6                                            | 92   |
| Давным-давно                                   | 93   |
|                                                | 94   |
| Битый пес<br>Два живописца                     | 94   |
| Человек и мотылек                              | 95   |
| «Вписавшись в цех зоилов стро-                 | 00   |
| LAX»                                           | 95   |
| «Чтоб полный смысл разбить в тво-              |      |
|                                                | 95   |
| рениях певца» «Куда летишь? К каким пристанешь |      |
| берегам»                                       | 96   |
| Два чижа                                       | 97   |
| К В. А. Жуковскому (Подражание                 |      |
| carupe III Депрео)                             | 97   |
| («О ты, который нам явить с ус-                |      |
| пехом мог») . :                                | 97   |
| Сибирякову                                     | 101  |
| Первый снег                                    | 105  |
| Жрец и кумир (Басня)                           | 108  |
| Уныние                                         | 109  |

| «Зачем Фемиды лик ваятели, пи-               |     |
|----------------------------------------------|-----|
|                                              | 111 |
| иты» «Как мастерски пророков злых под-       |     |
| сел»                                         | 111 |
| сел»<br>«В двух дюжинах поэм воспевший       |     |
| предков сечи»<br>«Как «Андромахи» перевод»   | 112 |
| «Как «Андромахи» перевод»                    | 112 |
| «Княжнин! К тебе был строг судеб             |     |
| устав»                                       | 112 |
| Отложенные похороны                          | 113 |
| Катай-валяй (Партизану-поэту)                | 115 |
| киажини и фонвизии                           | 116 |
| Послание к Т(ургеневу) с пирогом             | 117 |
| «Пусть остряков союзных тупость»             | 119 |
| Пожар                                        | 119 |
| «Во имя хартии, свободы»                     | 120 |
| Негодование<br>Послание к М. Т. Каченовскому | 121 |
|                                              | 126 |
| «Василий Львович, милый! Здрав-              | 120 |
| ствуй!»                                      | 132 |
| «Благословенный глод проклятого              | 133 |
| терпенья»                                    | 133 |
| Надписи к портретам                          | 100 |
| 1. «Подлец, вертлявый по при-                |     |
|                                              | 135 |
| роде»<br>2. «Кутейкин, в рясах и с           | 100 |
| скуфьею»                                     | 135 |
| Москва 29-го декабря 1821 года               | 135 |
| К вдове С. Ф. Безобразовой в де-             |     |
|                                              | 137 |
| ревню<br>Мудрость (Басня)                    | 139 |
| «Жужжащий враль, едва заметный               |     |
| слуху!»                                      | 140 |
|                                              | 140 |
| Язык и зубы (Восточный аполог)               | 141 |
| Молоток и гвоздь                             | 142 |
| Воли не давай рукам                          | 142 |
| Быль, которая сбудется                       | 143 |
| Ответ древнего мудреца                       | 144 |
| Того-сего                                    | 144 |
| недовольный (С французского)                 | 145 |

| К приятелю                                                     | 146  |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Черта местности                                                | 147  |
| «Клеврет журнальный, аноним»                                   | 148  |
| К журнальным близнецам                                         | 148  |
| К журнальным близнецам «Педантствуй сплошь, когда охога        |      |
| есть»                                                          | 149  |
| Крохоборам                                                     | 149  |
| Крохоборам                                                     | 110  |
| не жалит»                                                      | 149  |
| не жалит» Нарвский водопад О. С. Пушкиной                      | 150  |
| О С Пиничной                                                   | 151  |
| К мнимой счастливице                                           | 152  |
| К мнимой счастливице<br>Станция (Глава из путешествия в        | 102  |
| Станция (глава из путешествия в                                | 155  |
| стихах; писана 1825 года)                                      | 155  |
| Две луны (Застольная песня)                                    | 167  |
| (Деревня. Отрывки)                                             |      |
| 1. «Я слышу, слышу ваш красно-                                 |      |
| речивый зов»                                                   | 168  |
| 2. Байрон                                                      | 171  |
| 2. Байрон<br>3. Библиотека                                     | 175  |
| 4. «Ты, коего искусство» .                                     | 180  |
| Альбом                                                         | 182  |
| Запретная роза                                                 | 184  |
| Семь пятниц на неделе                                          | 184  |
| Коляска (Вместо предисловия)                                   | 186  |
| «Кто булет красть стихи твои?»                                 | 192  |
| Mone                                                           | 192  |
| Характеристика                                                 | 195  |
| Теперь мне нелосуг                                             | 195  |
| Вылержка                                                       | 197  |
| Море Характеристика Теперь мне недосуг Выдержка К Илличевскому | 199  |
| 1898 POT                                                       | 200  |
| 1828 год «Двуличен он! Избави боже!»                           | 203  |
| Послание к А. А. Б<ашилову>                                    | 200  |
|                                                                | 203  |
| при посылке портрета                                           | 200  |
| эимине карикатуры (ОТ-                                         |      |
| рывки из журнала зимней поезд-                                 |      |
| ки в степных губерниях. 1828)                                  | -000 |
| 1. Русская луна                                                | 206  |
| 2. Кибитка                                                     | 206  |
| 3. Метель                                                      | 208  |
| 4. Ухабы. Обозы                                                | 209  |

| Черные очи                                                                                    | 212  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Русский бог                                                                                   | 213  |
| Русский бог                                                                                   |      |
| Mory»                                                                                         | 214  |
| «Я Петербурга не люблю»                                                                       | 214  |
| Простоволосая головка                                                                         | 215  |
| К ним                                                                                         | 216  |
| Три века поэтов                                                                               | 217  |
| Слезы                                                                                         | 218  |
| Слезы                                                                                         | 218  |
| Hopowhad hama ("Kohovohenak onno-                                                             |      |
| дорожная дума («Колокольчик одно-<br>звучный»)<br>Святочная шутка<br>Леса                     | 219  |
| Святочная шутка                                                                               | 219  |
| Леса<br>Родительский дом<br>К журнальным благоприятелям                                       | 221  |
| Родительский дом                                                                              | 221  |
| К журнальным благоприятелям                                                                   | 226  |
| Осень 1830 года                                                                               | 228  |
| Хандра (Песня)                                                                                | -231 |
| Осень 1830 года                                                                               | 232  |
| «Фиглярин - вот поляк пример-                                                                 |      |
| ный»                                                                                          | 234  |
| Еще дорожная дума («Колокольчик,                                                              |      |
| замотайся»)<br>Поручение в Ревель Николаю Нико-                                               | 234  |
| Поручение в Ревель Николаю Нико-                                                              |      |
| лаевичу Карамзину                                                                             | 235  |
| Разговор 7 апреля 1832 года                                                                   | 237  |
| К старому гусару                                                                              | 239  |
| лаевичу Карамзину<br>Разговор 7 апреля 1832 года<br>К старому гусару<br>Два разговора в книж- |      |
| ной лавке                                                                                     |      |
| 1. «Чем занимается теперь Гизо                                                                |      |
| российской» 2. «Пусть говорят, что он спле-                                                   | 241  |
| 2. «Пусть говорят, что он спле-                                                               |      |
| татель скучных врак»                                                                          | 241  |
| «Надо помянуть, непременно помя-                                                              |      |
| нуть надо»                                                                                    | 241  |
| К Языкову                                                                                     | 244  |
| нуть надо»<br>К Языкову<br>К графу В. А. Соллогубу (В Дерпт)                                  | 246  |
| Еще тройка                                                                                    | 248  |
| Флоренция                                                                                     | 249  |
| Еще тройка<br>Флоренция<br>Роза и кипарис<br>«Все грустно, все грустней, час от               | 250  |
| «Все грустно, все грустней, час от                                                            |      |
| часу тяжелей»                                                                                 | 251  |

| Кеппяt du das Land? 252 Шутка 254 Синовимы: гостиная — салон 255 Памяти живописца Орловского 256 Памяти живописца Орловского 256 Ты светлая знезда 260 Я пережил 260 На память 261 «На радость полувековую» 262 Самовар 264 Брайтон 269 Пюбить Молиться Петь 270 Петербургская ночь 270 «Смерть жатву жизни косит, косит» 272 Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге») 275 Пусские проселки 275 Комар н клоп 278 Комар н клоп 278 Но чь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 З. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 «Чж не за мной ли дело стало?» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья Важное открытие 286 Карикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Тропинка 294 Зима Пёснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Шутка       254         Синонимы: гостиная — салон       255         Памяти живописца Орловского       256         Ты светлая знезда       260         Я пережил       260         На память       261         «На радость полувековую»       262         Самовар       264         Райтон       269         Любить Молиться. Петь       270         Петербургская ночь       270         «Смерть жатву жизни косит, косит»       272         Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге»)       273         Русские проселки       275         При подарке альбома       277         Комар и клоп       278         Листу       279         Но чь в Ревеле       1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль»       280         2. «Что ж ты, море, так бущуете?.»       280         3. «Иль с Бригитой и Олаем»       281         4. «Да и ты, теперь опальный»       283         Уж не за мной ли дело стало?»       284         Хавронья       285         Важное открытие       286         Куспими льнет, как червь, Фиглярин неотвязный»       288         Рим       288         «Наш вск нас освещает газо                                      | Kennst du das Land?               | 252 |
| Синонимы: гостиная — салон         255           Памяти живописца         Орловского         256           Ты светлая зйезда         260           Я пережил         260           На память         261           «На радость полувековую»         262           Самовар         264           Брайтон         269           Любить Молиться. Петь         270           Петербургская ночь         270           «Смерть жатву жизни косит, косит»         272           Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге»)         273           Русские проселки         275           При подарке альбома         277           Комар н клоп         278           Листу         279           Н очь в Ревеле         1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль»         280           2. «Что ж ты, море, так бушуешь?.»         280           3. «Иль с Бригитой и Олаем»         281           4. «Да и ты, теперь бпальный»         283           «Уж не за мной ли дело стало?»         284           Хавронья         285           Важное открытие         286           Карикатура         288           Чнм         288           Рим         |                                   |     |
| Памяти живописца       Орловского         Ты светлая знезда       260         Я пережил       260         На память       262         «На радость полувековую»       262         Самовар       264         Брайтон       269         Любить Молиться       Петь       270         Петербургская ночь       270         «Смерть жатву жизни косит, косит»       272         Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге»)       273         Русские проселки       275         При подарке альбома       277         Комар н клоп       278         Листу       279         Н о чь в Ревеле       1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль»       280         2. «Что ж ты, море, так бушуешь?.»       280         3. «Иль с Бригитой и Олаем»       281         4. «Да и ты, теперь опальный»       283         «Уж не за мной ли дело стало?»       284         Хавронья       285         Важное открытие       286         Карикатура       287         «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный»       288         Чнм       288         Чнм       288         Наш век нас освещает газом                                                 | Синонимы: гостиная — салон        |     |
| Ты светлая звезда 260 Я пережил 260 Я пережил 260 На память 261 Ката радость полувековую» 262 Самовар 264 Брайтон 269 Любить Молиться. Петь 270 Петербургская ночь 270 «Смерть жатву жизни косит, косит» 272 Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге») 273 Русские проселки 275 При подарке альбома 277 Комар н клоп 278 Листу 279 Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, вогневе ль» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 282 «Что ж ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Карикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим 48 книгу с белыми листами» 288 Рим 48 книгу с белыми листами» 288 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 280 Тропинка 291 Сумерки 3има 10еснь на день рождения В. А. Жуковского                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Памяти живописна Орловского       |     |
| На память 260 На память 261 «На радость полувековую» 262 Самовар 264 Брайтон 269 Любить Молиться Петь 270 Петербургская ночь 270 «Смерть жатву жизни косит, косити» 272 Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге») 273 Русские проселки 275 При подарке альбома 277 Комар н клоп 278 Листу 279 Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бущуенте» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Карикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим 288 Чты вск нас освещает газом 281 Куспишим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 283 Сумерки 291 Сумерки 3има 10еснь на день рождения В. А. Жуковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ты светная авеана                 |     |
| На память 201 КНа радость полувековую» 262 Самовар 264 Брайтон 269 Любить. Молиться. Петь 270 Петербургская ночь 270 «Смерть жатву жизни косит, косит» 272 Еще дорожная дума («Ойять я на большой дороге») 275 При подарке альбома 277 Комар н клоп 278 Комар н клоп 278 Писту 279 Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бущень?» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 282 «Чж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Карикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 КНаш век нас освещает газом» 281 Коумерки 291 Сумерки 3има 11еснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | О попожил                         |     |
| «Та радость полувековую» 262 Самовар 264 Брайтон 269 Брайтон 270 Петербургская ночь 270 Петербургская ночь 270 «Смерть жатву жизни косит, косит» 272 Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге») 273 Русские проселки 275 При подарке альбома 277 Комар и клоп 278 Прип подарке альбома 277 Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, вогневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бущуешей» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Карикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 «Наш век нас освещает газом» 288 «Наш век нас освещает газом» 280 Сумерки 291 Сумерки 34ма 16еснь на день рождения В. А. Жуковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | На память                         |     |
| Брайтон         269           Любить         Молиться         Петь         270           Петербургская ночь         270         «Смерть жатву жизни косит, косит»         272           Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге»)         273         273           Русские проселки         275         170         273           При подарке альбома         277         170         279           Помар и клоп         278         270         270           Писту         279         1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль»         280         280           2. «Что ж ты, море, так бушуешей»         280         3. «Иль с Бригитой и Олаем»         281           3. «Иль с Бригитой и Олаем»         281         4. «Да и ты, теперь опальный»         282           «На книгу с белыми листами»         283         285         284           Хавронья         285         286         287           «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный»         288           Рим         280         280           Сумерки         291         291           Сумерки         294         296           Зима         100         298 | "Ha namouth nonventory "          |     |
| Брайтон         269           Любить         Молиться         Петь         270           Петербургская ночь         270         «Смерть жатву жизни косит, косит»         272           Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге»)         273         273           Русские проселки         275         170         273           При подарке альбома         277         170         279           Помар и клоп         278         270         270           Писту         279         1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль»         280         280           2. «Что ж ты, море, так бушуешей»         280         3. «Иль с Бригитой и Олаем»         281           3. «Иль с Бригитой и Олаем»         281         4. «Да и ты, теперь опальный»         282           «На книгу с белыми листами»         283         285         284           Хавронья         285         286         287           «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный»         288           Рим         280         280           Сумерки         291         291           Сумерки         294         296           Зима         100         298 | Саморор                           |     |
| СИТ» 272  Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге») 273  Русские проселки 275  При подарке альбома 277  Комар и клоп 278  Листу 279  Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280  2. «Что ж ты, море, так бущуешь?» 280  3. «Иль с Бригитой и Олаем» 44. «Да и ты, теперь опальный» 283  «Уж не за мной ли дело стало?» 284  Хавронья 285  Важное открытие 286  Карикатура 287  «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288  Рим 288  Чнаш век нас освещает газом» 291  Сумерки 394  Зима 10еснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Engirou                           |     |
| СИТ» 272  Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге») 273  Русские проселки 275  При подарке альбома 277  Комар и клоп 278  Листу 279  Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280  2. «Что ж ты, море, так бущуешь?» 280  3. «Иль с Бригитой и Олаем» 44. «Да и ты, теперь опальный» 283  «Уж не за мной ли дело стало?» 284  Хавронья 285  Важное открытие 286  Карикатура 287  «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288  Рим 288  Чнаш век нас освещает газом» 291  Сумерки 394  Зима 10еснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Побиль Молиться Поть              |     |
| СИТ» 272  Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге») 273  Русские проселки 275  При подарке альбома 277  Комар и клоп 278  Листу 279  Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280  2. «Что ж ты, море, так бущуешь?» 280  3. «Иль с Бригитой и Олаем» 44. «Да и ты, теперь опальный» 283  «Уж не за мной ли дело стало?» 284  Хавронья 285  Важное открытие 286  Карикатура 287  «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288  Рим 288  Чнаш век нас освещает газом» 291  Сумерки 394  Зима 10еснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tomon Supreyor work               |     |
| СИТ» 272  Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге») 273  Русские проселки 275  При подарке альбома 277  Комар и клоп 278  Листу 279  Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280  2. «Что ж ты, море, так бущуешь?» 280  3. «Иль с Бригитой и Олаем» 44. «Да и ты, теперь опальный» 283  «Уж не за мной ли дело стало?» 284  Хавронья 285  Важное открытие 286  Карикатура 287  «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288  Рим 288  Чнаш век нас освещает газом» 291  Сумерки 394  Зима 10еснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Петероургская ночь                | 210 |
| Еще дорожная дума («Опять я на большой дороге»)         273           Русские проселки         275           При подарке альбома         277           Комар и клоп         278           Листу         279           Ночь в Ревеле         279           1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль»         280           2. «Что ж ты, море, так бушуешь?»         280           3. «Иль с Бригитой и Олаем»         281           4. «Да и ты, теперь опальный»         282           «Уж не за мной ли дело стало?»         284           Хавронья         285           Важное открытие         286           Карикатура         287           «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный»         288           Рим         288           «Наш вск нас освещает газом»         290           Сумерки         291           Сумерки         294           Зима         100           Песнь на день рождения В. А. Жуковского         298                                                                                                                                                                                                      | «смерть жатву жизни косит, ко-    | 070 |
| большой дороге») 273 Русские проселки 275 При подарке альбома 277 Комар и клоп 278 Листу 279 Ночь в Ревеле 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бущуещей» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Карикатура 287 К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим 288 Рим 288 Чжа не освещает газом» 288 Рим 288 Сумерки 291 Сумерки 291 Сумерки 34ма 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сит»                              | 2/2 |
| 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бу- шуешь?» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Қарикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 497 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 16еснь на день рождения В. А. Жу- ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | еще дорожная дума («Опять я на    | 070 |
| 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бу- шуешь?» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Қарикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 497 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 16еснь на день рождения В. А. Жу- ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | оольшои дороге»)                  |     |
| 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бу- шуешь?» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Қарикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 497 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 16еснь на день рождения В. А. Жу- ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Русские проселки                  |     |
| 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бу- шуешь?» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Қарикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 497 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 16еснь на день рождения В. А. Жу- ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | При подарке альоома               |     |
| 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бу- шуешь?» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Қарикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 497 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 16еснь на день рождения В. А. Жу- ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Комар и клоп                      | 278 |
| 1 «Что ты, в радости ль, во гневе ль» 280 2. «Что ж ты, море, так бу- шуешь?» 280 3. «Иль с Бригитой и Олаем» 281 4. «Да и ты, теперь опальный» 283 «Уж не за мной ли дело стало?» 284 Хавронья 285 Важное открытие 286 Қарикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 497 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 16еснь на день рождения В. А. Жу- ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Листу                             | 279 |
| 2. «Что ж ты, море, так бу- шуешь?»  3. «Иль с Бригитой и Олаем»  4. «Да и ты, теперь опальный»  283  4. «Да и ты, теперь опальный»  284  4. «Да и ты, теперь опальный»  285  4. «Да и ты, теперь опальный»  286  4. «Да и ты, теперь опальный»  287  288  4. «Да и ты, теперь опальный»  286  4. «Да и ты, теперь опальный»  287  4. «К усопшим льнет, как червь, Фигларий неотвязный»  288  4. «Цаш век нас освещает газом»  290  7ропинка  291  Сумерки  294  3има  16снь на день рождения В. А. Жуковского  298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ночь в Ревеле                     |     |
| 2. «Что ж ты, море, так бу- шуешь?»  3. «Иль с Бригитой и Олаем»  4. «Да и ты, теперь опальный»  283  4. «Да и ты, теперь опальный»  284  4. «Да и ты, теперь опальный»  285  4. «Да и ты, теперь опальный»  286  4. «Да и ты, теперь опальный»  287  288  4. «Да и ты, теперь опальный»  286  4. «Да и ты, теперь опальный»  287  4. «К усопшим льнет, как червь, Фигларий неотвязный»  288  4. «Цаш век нас освещает газом»  290  7ропинка  291  Сумерки  294  3има  16снь на день рождения В. А. Жуковского  298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 «Что ты, в радости ль, во       |     |
| шуешь?»  3. «Иль с Бригитой и Олаем»  4. «Да и ты, теперь опальный»  282  «Уж не за мной ли дело стало?»  283  «Уж не за мной ли дело стало?»  284  Хавронья  Важное открытие  «К усопшим льнет, как червь, Фиглярий неотвязный»  288  Рим  «Наш век нас освещает газом»  290  Тропинка  Сумерки  294  Зима  Песнь на день рождения В. А. Жуковского  298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THEBE VID                         |     |
| шуешь?»  3. «Иль с Бригитой и Олаем»  4. «Да и ты, теперь опальный»  282  «Уж не за мной ли дело стало?»  283  «Уж не за мной ли дело стало?»  284  Хавронья  Важное открытие  «К усопшим льнет, как червь, Фиглярий неотвязный»  288  Рим  «Наш век нас освещает газом»  290  Тропинка  Сумерки  294  Зима  Песнь на день рождения В. А. Жуковского  298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. «Что ж ты, море, так бу-       |     |
| «Уж не за мной ли дело стало?.» 284 Хавронья . 285 Важное открытие . 286 Карикатура . 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим . 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка . 291 Сумерки . 294 Зима . 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского . 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шуешь?»                           | 280 |
| «Уж не за мной ли дело стало?.» 284 Хавронья . 285 Важное открытие . 286 Карикатура . 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим . 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка . 291 Сумерки . 294 Зима . 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского . 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. «Иль с Бригитой и Олаем»       | 281 |
| «Уж не за мной ли дело стало?.» 284 Хавронья . 285 Важное открытие . 286 Карикатура . 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим . 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка . 291 Сумерки . 294 Зима . 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского . 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. «Да и ты, теперь опальный»     | 282 |
| «Уж не за мной ли дело стало?.» 284 Хавронья . 285 Важное открытие . 286 Карикатура . 287 «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим . 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка . 291 Сумерки . 294 Зима . 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского . 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | «На книгу с белыми листами»       | 283 |
| Важное опкрытие 280 Карикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фигларин неотвязный» 288 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «Уж не за мной ли дело стало?»    | 284 |
| Важное опкрытие 280 Карикатура 287 «К усопшим льнет, как червь, Фигларин неотвязный» 288 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Хавронья                          |     |
| «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Важное открытие                   | 286 |
| «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный» 288 Рим 288 «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 296 Пёснь на день рождения В. А. Жуковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Карикатура                        | 287 |
| Лярин неотвязным» 288  «Наш век нас освещает газом» 290 Тропинка 291 Сумерки 294 Зима 296 Песнь на день рождения В. А. Жу- ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | «К усопшим льнет, как червь, Фиг- |     |
| «Наш век нас освещает газом» 290<br>Тропинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | лярин неотвязный»                 | 288 |
| «Наш век нас освещает газом» 290<br>Тропинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рим                               | 288 |
| Тропинка 291<br>Сумерки 294<br>Зима 296<br>Пёснь на день рождения В. А. Жу-<br>койского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «Наш век нас освещает газом»      | 290 |
| Сумерки 294<br>Зима 1 296<br>Песнь на день рождения В. А. Жу-<br>ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 291 |
| Зима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сумерки                           |     |
| Песнь на день рождения В. А. Жу-ковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 296 |
| ковского 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Песнь на день рождения В. А. Жу-  | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ковского                          | 298 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |     |

| Ночь на Босфоре                                                                                | 301        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                | 303        |
| Босфор                                                                                         | 306        |
| Проезд через Францию в 1851 г.                                                                 | 310        |
| Масленица на чужой стороне                                                                     | 312        |
| масленица на чужой стороне «Поздравить с пасхой вас спешу                                      |            |
| N»                                                                                             | 315        |
| я»<br>Александрийский стих<br>Ночью на железной дороге между<br>Прагою и Веною<br>Зоныенцитейн | 317        |
| Ночью на железной дороге между                                                                 |            |
| Прагою и Веною                                                                                 | 322        |
| Зонненштейн                                                                                    | 325        |
| Бастей                                                                                         | 326        |
| Бастей Петр I в Карлсбаде Венеция                                                              | 327        |
|                                                                                                | 328        |
| Венеция                                                                                        | 332        |
|                                                                                                | 336        |
| Эперне                                                                                         | 340        |
| Сознание                                                                                       | 342        |
| Рябина . /                                                                                     | 344        |
| Литературная исповедь :                                                                        | 346        |
| Рябина . /                                                                                     | 354        |
| «Ночью выпал снег. Здорово ль»                                                                 | 354        |
| «Чуден блеск живой картины»                                                                    | 354        |
| Англичанке<br>На прощанье<br>Береза<br>Баден-Баден                                             | 355        |
| На прощанье                                                                                    | 356        |
| Береза                                                                                         | 359        |
| Баден-Баден                                                                                    | 359        |
| «HOCKVIINCS, CVIISOA IAMAHA»                                                                   | 362        |
| «Дивлюсь всегда тому счастливцу»                                                               | 363        |
| «Дивлюсь всегда тому счастливцу»<br>«Приветствую тебя, в минуашем<br>молодея»                  |            |
| молодея»                                                                                       | 365        |
| «Как ни придешь к нему, хоть ве-                                                               |            |
| чером, хоть рано»                                                                              | 368        |
| <Из «Очерков Москвы»>                                                                          | 370        |
| Александру Андреевичу Иванову                                                                  | 373        |
| Почин Сорории                                                                                  | 375        |
| Другу Северину                                                                                 | 376        |
| Желание<br>Дорогою («Я на себя сержусь и                                                       |            |
| дорогою («я на сеоя сержусь и                                                                  | 270        |
| о себе горюю»)<br>Вечер в Ницце<br>Ферней                                                      | 378        |
| вечер в ницце                                                                                  | 379<br>381 |
|                                                                                                |            |

| «Послушать: \ век наш — век свобо-                                |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| ды»                                                               | 383 |
| ды»<br>Дом Ивана Ивановича Дмитриева                              | 384 |
| Прузьям                                                           | 390 |
| Друзьям                                                           | 000 |
| стьем»                                                            | 391 |
| «Кто - в человеке видит дрянь»                                    | 392 |
| «С тех пор как упраздняют бул-                                    |     |
| ку» Старость Бессонница Битва жизни Вечер Ц арскосельский сад зи- | 393 |
| Старость                                                          | 394 |
| Бессонница                                                        | 395 |
| Битва жизни                                                       | 396 |
| Reven                                                             | 398 |
| Парскосельский сап эн-                                            | 000 |
| мою                                                               |     |
| 1. «С улыбкою оледенелой»                                         | 399 |
| 2. «Но и природы опочившей»                                       | 399 |
| 3. «Когда наступит вечер длин-                                    | 000 |
| э. «Когда наступит вечер длин-                                    | 400 |
| ный»<br>Ник<олаю> Аркад<ьевичу> Ко-                               | 400 |
| пик олаю Аркад бевичу ко-                                         | 401 |
| чубею                                                             |     |
| «Совсем и выбился из мочи:»                                       | 403 |
| «Зачем вы, дни?» — сказал по-                                     |     |
| эт»<br>«Пожар на небесах — и на воде по-                          | 404 |
| «Пожар на неоесах — и на воде по-                                 |     |
| жар»                                                              | 406 |
| Вевейская рябина                                                  | 407 |
| Кладбище                                                          | 409 |
| Федору Ивановичу Тютчеву                                          | 411 |
| «Давно плыву житейским морем»                                     | 412 |
| Дорогою («Были годы, было вре-                                    |     |
| мя»)<br>«Мне нужны воздух вольный и ши-                           | 413 |
| «Мне нужны воздух вольный и ши-                                   |     |
| рокий»                                                            | 414 |
| Поминки                                                           | 415 |
| «Как свеж, как изумрудно мра-                                     |     |
| чен»                                                              | 417 |
| чен»<br>Слезная комплянта, ки пе тетр ву                          |     |
| • фера рир                                                        | 419 |
| фера рир                                                          | 420 |
| «Опять я слышу этот шум»                                          | 420 |
| Горы кочью (Лорогою)                                              | 422 |

| «Пора стихами заговеться»                                                                                                                                                               | 424   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| «Сфинкс, не разгаланный до гро-                                                                                                                                                         |       |
| ба»                                                                                                                                                                                     | 425   |
| Зимняя прогулка                                                                                                                                                                         | 426   |
| ба»<br>Зимняя прогулка<br>«Тихие равнины»<br>«Мне не к лицу шутить, не по душе                                                                                                          | 428   |
| «Мне не к лицу шутить, не по луше                                                                                                                                                       | .20   |
| смеяться» Эпитафия себе заживо «Жизнь так противна мне, я так                                                                                                                           | 430   |
| Эпитафия себе заживо                                                                                                                                                                    | 430   |
| «Жизнь так противиа мне д так                                                                                                                                                           | 100   |
| <ul> <li>Страдал и стражду»</li> <li>Из Царского Села в Ливадию. (Осенью 1871 года)</li> <li>«Все сверстники мон давно уж на покое»</li> <li>«Свой катехизис сплошь прилежно</li> </ul> | 430   |
| Из Парского Села в Ливалию                                                                                                                                                              | 400   |
| (Осенью 1871 года)                                                                                                                                                                      | 431   |
| *Poo openature were torne and the                                                                                                                                                       | 401   |
| покое ж                                                                                                                                                                                 | 432   |
| "Cnot removed on total and towns                                                                                                                                                        | 402   |
| жовой катехизис сплошь прилежно                                                                                                                                                         | 433   |
| изуча»                                                                                                                                                                                  | 434   |
| 1 рафу М. А. К Орфу                                                                                                                                                                     | 434   |
| Осень 1874 года (Гомоург. Октяорь)                                                                                                                                                      | 436   |
| Заметки                                                                                                                                                                                 |       |
| 1. По поводу современного зоо-                                                                                                                                                          | 40.00 |
| логического вопроса<br>2. По поводу комедии и публики                                                                                                                                   | 437   |
| 2. По поводу комедии и пуолики                                                                                                                                                          | 437   |
| 3. По поводу новых приобрете-                                                                                                                                                           |       |
| ний российского языка                                                                                                                                                                   | 438   |
| Обыкновенная история «Лукавый рок его обчел» «Игрок задорный, рок насмешли-                                                                                                             | .439  |
| «Лукавый рок его обчел»                                                                                                                                                                 | 440   |
| «Игрок задорный, рок насмешли-                                                                                                                                                          |       |
| вый и злобный»                                                                                                                                                                          | 441   |
| «На взяточников гром все с каждым                                                                                                                                                       |       |
| днем сильней»                                                                                                                                                                           | 442   |
| «Нет, нет, я не хочу, и вовсе мне                                                                                                                                                       |       |
| не льстит»                                                                                                                                                                              | 443   |
| не льстит»<br>Из собрания стихотворе-                                                                                                                                                   |       |
| ний «Хандра с проблес-                                                                                                                                                                  |       |
| ками»                                                                                                                                                                                   |       |
| 1. «Пью по ночам хлорал за-                                                                                                                                                             |       |
| поем»                                                                                                                                                                                   | 444   |
| 2. «И жизнь, и жизни все яв-                                                                                                                                                            |       |
| ленья»                                                                                                                                                                                  | 444   |
| ленья»                                                                                                                                                                                  |       |
| вых»                                                                                                                                                                                    | 445   |
| 4. Загадка                                                                                                                                                                              | 446   |

| 5. «Я — прозябаемого царства»     | 446 |
|-----------------------------------|-----|
| 6. Цветок                         | 447 |
| 7. «,,Такой-то умер". Что ж? Он   |     |
| жил да был и умер»                | 449 |
| «Куда девались вы с своим закатом |     |
| ясным»                            | 450 |
| «Жизнь наша в старости - изношен- |     |
| ный халат»                        | 451 |
|                                   |     |

#### Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ

#### СТИХОТВОРЕНИЯ

Оформление Т. Ключаревой

Зав. редакцией А. Лукашин Редактор Н. Гашева Художественный редактор С. Можаева Технический редактор Г. Пантелеева Корректор Л. Крамаренко

ИБ 1850. Литературно-художественное издание
Сдано в набор 29. 01. 88. Подписано в печать 21. 10. 88. Формат 70×108¹/64. Бум.
тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,15. Усл.
кр.-отт. 10,15. Уч.-изд. л. 22,036. Тираж 200 000 экз. Заказ № 85. Цена в переплете: из бумвинила—1 р. 90 к., из ледерина на ткани—2 р.
Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая. 57.

Вяземский П. А. В 99 Стихотворения. — Пермь: Кн. издво, 1988. — 462 с.

ISBN 5-7625-0147-7

Сборник стихотворений известного русского поэта.

В  $\frac{4702010102-79}{\text{M}152(03)-88}$  Без объявл. ББК 84Р1-5

изд-

тно-

1-5

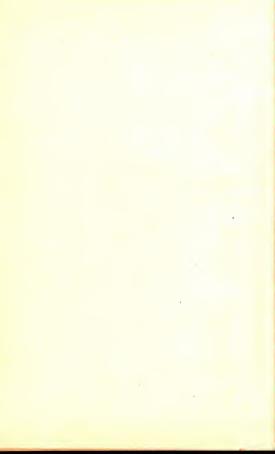





na. Besenckre